

B. Prov. 1112-1114

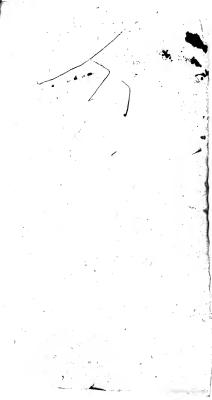



### LEUTENANT GENERAL

DES ARME'ES DU ROI;

Contenans ses Maximes sur la Guerre, & l'application des Exemples aux Maximes. NOUVELLE EDITION,

Revie, & corrigée fur l'Original; augmentée de plufieurs additions confidérables; enfemble d'une Vie de l'Auteur donnée par M. le Comte de Feuquiere fonfrere, & enrichie de Plans & de Cartes.

TOME PREMIER.



## A LONDRES,

Chez Parrae Cunoyer , Libraire à l'Enseigne d'Erasme, dans le Strand.

Et se trouvent PARIS.

Chez ROLLIN Fils, Quay des Augustins, à Saint Athanase.







# 

TL semble d'abord, qu'un aver-L tissement soit fort inutile à la tête d'un Livre, qui se recommandant assez par lui-même, & par le titre qu'il porte, est de nature à pouvoir se passer de Panégyristes. Cependant les circonstances dans lesquelles nous osons donner au Public les Mémoires de M. le Marquis de Feuquiere, sont telles, qu'il ne nous est pas permis de nous dispenser de lui rendre compte de notre entreprise, & de nos soins à l'exécuter. Il a déja paru trois Editions de cet ouvrage. Nous en publions aujourd'hui une quatriéme. C'est à nous d'instruire les Lecteurs de ce qu'ils doivent penser de ces Editions multipliées, & de les mettre en état de décider, à laquelle on doit se tenir,

La réputation que feu M. le Marquis de Feuquiere s'étoit acquise au

Tome I.

fervice, par sa capacité & son habileté dans l'Art Militaire, étoit sibien établie, que tout Ouvrage qui parostroit sous son nom, ne pouvoit manquer d'être reçu d'abord savorablement. On scavoit en général qu'il avoit écrit sur la Guerre; & le Public prévenu en sa faveur, souhaitoit avec passion qu'on lui sit part d'un trésor caché, dont il avoit conçu d'avance une grande idée.

vance une grande idee.

C'est à ce préjugé universel, que ce même Public est redevable de la supercherie qu'on lui a faite, & dont il a droit de se plaindre. On voioit courir des lambeaux manuscrits des Mémoires de M. de Feuquiere. Il étoient recherchés avec empressement tout imparsaits qu'ils étoient, & difigurés par l'ignorance des Copistes, Cet applaudissement général sit imaginer à quesques particuliers de rassembler ces morceaux épars & dessembler ces morceaux épars de les donner décousus, tels qu'ils les troudonner décousus, tels qu'ils les trou-

voient. Avec du tems & quelques bins ils vinrent à bout de leur defcin; après quoi ils s'aviferent de publier une compilation, qu'ils intituerent Mémoires sur la Guerre, & la tête de laquelle ils oferent metre le nom de M. le Marquis de Feuruiere.

On n'entrera point ici dans l'exaten des deux premieres Editions de et Ouvrage, qui ont paru successiver ten en Hollande. Mais puisque le impilateur François de la trossième prétendu rencherir sur ceux qui l'atient précédé, on ne peut se dispend'entrer dans quelque détail à son ard. Il est juste, qu'il fasse raison Public de la hardiesse, avec laelle il a ose lui en imposer.

On avertit donc d'abord, que le re de cette troisième Edition n'est s moins trompeur, que celui des prélentes; que quelque collation que le svel Editeur ait faite des différen-Copies, qu'il a pu rassembler,

quelque soin qu'il dit pris d'en raf-sembler beaucoup, comme il s'en vante dans son Avertissement, il n'arien moins donné que les vrais Mémoires

de M. de Feuquiere.

Pour le prouver , on pourroit renvoier à l'Edition, qui paroît aujourd'hui. Il suffiroit de la comparer avec cette troisième, dont on parle, pour convenir, que celle-ci n'est qu'un tissu informe & perpetuel d'omissions fréquentes & considérables, detranspositions choquantes, de bévues énormes, de corrections ridicules, d'ignorances grossieres, capables de defigurer l'Ouvrage le plus excellent en luimême, & de décrier absolument la réputation de son Auteur. On n'a point dessein d'entrer dans un examen exact & circonstancie des fautes, dont fourmille cette troisième Edition. Pour en venir à bout il faudroit composer un nouveau volume. On se contentera d'en donner une idéa, en gros. Cet échantillon suffira, pour

ustifier ce qu'on a avanéé, & pour ostruire le Public du mérite de tous

Ouvrage.

A l'égard des omissions, le soin u'on a pris de les marquer par des voiles, dans l'Edition qu'on donne ujourd'hui s'ussifiéra combien elles nt fréquentes dans la précédente, lles sont si considérables, qu'elles nferment quelquesois des Chapitres riers avec leurs remarques, tel que Chapitre des Républiques. Sount elles contiennent des quinze èrze pages dans la suite d'une Réarque, ou d'un Chapitre. On en uvera un exemple remarquable à page 110, du second volume de tre Edition.

On ne parle point des omissions is légeres, comme d'une page, n article, de quelques phrases, ou lement d'un mot ou deux. Elles t si nombreuses dans cette Edition, on a, dit le Compilateur, donnée :-complette, qu'elles se rencon-

trent à chaque page. Aussi n'a-t'on pas prétendu les remarquer toutes. Jamais on n'auroit fini;& cette prodigieuse quantité d'Etoiles, semées dans tout le corps de l'Ouvrage, auroit infailliblement défiguré notre Edition. On s'est donc restraint; & on s'est contenté d'en faire observer quelques-unes. Car quoique ces légeres omissions paroissent d'abord peu importantes, elles ne laissent pas souvent d'obscurcir le sens de l'Auteur, quelquefois de le changer totalement, ou de le rendre absolument inintelligable.On n'en indiquera que deux exemples. Le premier se trouve à la page 359. du 2. volume de notre Edition, où un seul si ajouté conformément à l'original, donne un sens clair à une phrase, qui auparavant n'en avoit aucun. A la page 194. du 3. volume, on a rétabli de même le mot inondés, qu'aucun Lecteur n'auroit jamais suppléé, & dont l'omission en cet endroit est cependant:

AVERTISSEMENT. rès-sensible. On ne rapporte que ces eux exemples , de cent autres , que on pourroit citer de même.

Les contresens ne sont pas moins équens dans la troisiéme Edition. n peut consulter sur cet article la ige 80. de la 3. Partie où se trouve ie description de la Bataille de taffarde. Dans cette occasion, le ompilateur a fait dire à M. de l'euviere précisement tout le contraire e ce qu'il pensoit, & lui a fait prene mal à propos l'Infanterie de l'Arée du Roi, pour la Cavalerie. Cet droit a été corrigé dans notre Edion, & noté par une Etoile, aussien qu'un autre, qui dans la troime Edition se trouve à la page 86. · la troisiéme Partie, & où le bon ns n'est pas plus ménagé que dans premier. Îl faut que le nouvel Eteur, ou ne se soit pas donné la peide lire ces endroits, du moins avec relque attention, ou qu'il n'ait que ès-peu de connoissance de ces maviij AVERTISSEMENT. tieres, pour être tombé dans des con-

tresens si visibles.

Pour ce qui est des fautes grossiéres, elles se retrouvent à chaque pas; mais elles sont en même tems si singulieres,qu'on ne peut s'empêcher de penser , qu'en les faisant , le Compilateur a eu en vûe de réjouir le Public à ses dépens, au cas qu'on vînt jamais à démêler la vérité, qu'il a cachée sous ces énigmes. Qui ne riroit, par exemple, de voir qu'à la page 151. de sa deuxième partie, il nous donne des convois de rivieres, pour des convois de vivres ; qu'à la page 219. du même volume, il fasse vivre M. de Louvois deux ans après sa mort ; qu'à la page 279, il donne des portes d'un souterrain, pour des postes d'Infanterie ; qu'il tire à la page 421. l'Armée de l'Empereur du Modenois, où elle étoit tranquile, pour l'onvoier hiverner en Macédoine ; qu'il nous apprenne à la page 469. qu'il est fort ordinaire qu'une

Armée battue garde ses bagages ; u'enfin il prenne ordinairement le our pour la nuit; & la nuit pour le our ; que très-souvent il ne distinue point un pais ouvert d'un pais ouvert ; & qu'il ne manque jama's · placer des villes frontieres, parout où il s'agit précisement des villes orestieres? On passe cent autres bérues semblables, ou plus plaisantes. In ne releve pas même ces fautes du vouvel Editeur, dans le dessein de endre publiques son inattention & sa tégligence. Mais il ne doit s'en prenlre qu' à lui-même , si ce n'est qu' à ses lépens que le Public peut être infruit, & la réputation de M. de Feuquiere vangée.

Après cela on n'entrera point dans le détail des corrections singulieres, que ce Compilateur n'a pas non plation pargnées, malgré la protestation qu'il fait dans son Avertissement, de n'avoir rien changé au stile de M. de Feuquiere. Déblai, par exemple, & feuquiere. Déblai, par exemple, &

Déblaïer un Camp, sont termes du métier, qu'il n'a pas connus. C'étoit du haut 'Allemand pour lui; il n'a ose en approcher, & a pris le parti de tourner en différentes formes ce langage, qu'il a crû barbare. Du reste ce qu'on a dit jusqu'ici, & ce que les Curieux pourront découvrir par eux-mêmes, en confrontant les deux Editions , suffira pour faire connoître, si cet Editeur n'a point été la dupe des Copistes, & s'il est parvenu, comme il a le front de s'en vanter, a avoir ces Mémoires bien complets. On doit lui tenir compte d'une seule chose, c'est de n'avoir pas intitule sa compilation Mémoires de M. de Feuquiere. On vient de voir, qu'elle n'est rien moins que cela. Il auroit fait fort sagement d'ôter de même cet illustre nom de sa premiere page. En ce cas on n'auroit eu rien à lui dire.

Quoiqu'il en soit, le Public est encore réduit à lui scavoir gré, puis-

AVERTISSEMENT. ie c'est en effet à sa témérité qu'on redevable de la vraïe Edition que us donnons aujourd'hui des Méoires de M.de Feuquiere. Il est vrai, · le Compilateur l'avoit dit avant us; l'original de cet Ouvrage étoit ı depôt sacré, dont il n'étoit pas peris d'approcher. Depuis plus de ingt années, M. le Comte de Feuuiere possesseur de ce précieux masscrit ne l'avoit communiqué uniuement qu'à son neveu. Peut être ne seroit-il jamais résolu à le rendre ublic, s'il n'y eut été forcé, pour réarer Phonneur de son frere. Il avoit é piqué personnellement , comme il devoit, de ce qu'à son insqu, & ins sa participation, on avoit ofé endre Public un Ouvrage, auquel M. le Marquis de Feuquiere n'avoit availlé que pour sa propre satisfacon, & pour l'instruction de son fils. Mais il n'a pû voir sans douleur, & insune espèce d'indignation, qu'on xposat à la risée de toute l'Europe

kij AVERTISSEMENT.

la réputation de son frere par la publication d'une rapsodie remplie d'ignorances grossières, qu'on lui attribuoit, & qu'on prétendoit faire pasfer sous son nom. Il sçavoit qu'à la faveur de ce nom, cette compilation, toute informe qu'elle étoit, ne laifsoit pas de se répandre, non-seulement en France, mais même jusques chez les Etrangers. Pour vanger la mémoire de son frere, il ne lui restoit donc d'autre moion, que celui de permettre, qu'on fit part au Public des vrais Mémoires, qu'il avoit composés. C'est le parti qu'il a pris, en nous communiquant l'original même de ces Mémoires

Cest sur cet Original, écrit de la propre main de M. le Marquis de Feuquiere, & qui nous a été remis par M. le Comte de Feuquiere son frere, que nous avons travaillé à la nouvelle Edition, que nous publions aujourd'hui; comme c'est à la faveur de ce Manuscrit, que nous avons re-

onnu les fautes sans nombre, dont ourmillent les Editions précédentes, Vous avons lieu d'esperer, que le 'ublic nous scaura gré du présent que ous lui faisons. Il pourra du moins statter dores nous lui faisons, et avoir les rais Mémoires de M. de Feuquiere, Vous ne leur avons point donné d'auce titre. Celui la sussipa pour distinuer notre Edition de celles qui l'ont récedée, & pour empêcher le Public en être la dupe.

La réputation de M. le Marquis. le Feuquiere, & le débit qu'ont eu es fausses Editions, qui ont paru de s Mémoires, nous exemtent du soin e faire l'éloge de cet Ouvrage. On ira seulement, qu'en général, il serit difficile de trouver aucun livre, ont la lesture soit plus utile & plus écessaire à quiconque entreprend de rendre capable dans le métier de

a Guerre. Ces Mémoires peuvent être regarlés , comme contenant deux Parties, xiv AVERTISSEMENT.

qui quoique d'un genre assez différent, tendent cependant toutes deux au même but. La premiere comprend une suite entiere des réslexions, de régles, de maximes, si l'on veut, sur toutes les différentes opérations de la Guerre. M. de Feuquiere commence par donner une idée de la situation où se trouvoit l'Europe vers le milieu du dernier sieele. Il passe ensuite aux maximes diverses, que doit suivre chaque espèce de Gouvernement différent, suivant les différentes vues qui en animent les ressorts; & après avoir marqué la conduite que doit tenir tout Prince guerrier pour se former des Généraux; après avoir parlé de l'attention qu'il doit avoir à élever les sujets, à proportion des talens qu'il remarque en eux, & à récompenser le mérite , il entre dans un détail fort circonstancié des fonctions de tous les principaux Officiers qui composent les Armées. Tout homme

# AVERTISSEMENT. xv.

roupes, n'apprendra mieux nulle art ailleurs quels sont ses devoirs; re qu'il doit observer dans l'exer-

ce de sa Charge.

Après ce détail, M. de Feuquieparle en général, & en particulier es Troupes dont les Armées sont mposees, & de leurs besoins difféns; soit pour leur subsistance & leur reté, soit pour être en état de se ettre en mouvement; & d'agir. Il ient ensuite-plus particulierement son sujet, en traitant fort au long s différentes espéces de Guerre c'on peut entreprendre, & de la aniere dont on doit s'y conduire. ufin il entre dans le détail des opétions d'une Campagne; & suivant e Armée depuis le premier moent qu'elle s'assemble, jusqu'à ce 'elle rentre dans ses quartiers d'hir, il la considere dans les différensituations, où elle peut se renconr pendant cet intervalle, mar-

# xvj AVERTISSEMENT.

quant avec exactitude & précision; quelles regles elle doit observer dans ces diverses occasions, dans ses marches, dans ses campemens, dans un Siège, dans une Bataille. Quelque réputation que M. le Marquis de Feuquiere se soit acquise dans les Armées , on peut dire , que rien n'est plus propre que cet ouvrage, à donner une grande idée de son génie & de sa capacité. On y trouve un homme verse dans l'Art de la Guerre, qui a beaucoup vû par lui-même, & qui a pense, qui à réstechi sur ce qu'il a vu, embrassant tout, ne négligeant rien, entrant jusques dans les moindres détails, que des esprits présomptueux traiteroient peut-être de minuties, mais qui ne peuvent l'être dans un métier, ou les moindres fautes sont souvent d'une conséquence infinie,

M. de Feuquiere pouvoit s'en tenir là. Ses maximes sussidiate pour faire un excellent Ouvrage, infiniment utile

AVERTISSEMENT. ile pour former un homme de guer-. Mais il a compris , qu'une expoionsimple & nuë de ce qui doit se atiquer, rebuteroit peut être cerins esprits, peu propres à gouter tilité, si elle n'est jointe à l'amusent; que les jeunes gens sur tout, s que son fils, à l'instruction duel il destinoit ses Mémoires, peu rables d'application, se fixent sucoup plus surement par des emples, que par des préceptes; 'enfin pour quelques personnes que soit, il y a toujours une distance inie de la théorie à la pratique, ainsi il y avoit quelques-une de ses ximes, qui paroîtroient toujours, obscures, ou peu certaines, s'il ne proposoit sous une forme plus déllée, & en quelque sorte plus palle; que par consequent aux res qu'il prescrivoit il devoit joindes exemples, qui en montrast l'application, & qui fissent sen-, que les évenemens heureux, ou xviij AVERTISSEMENT.

malheureux, n'ont gueres en effet d'autre cause à la Guerre, que l'observation, ou la négligence de ces

regles. C'est ce qu'il a exécuté dans la seconde partie de ses Mémoires Il l'a rédigée en forme de remarques ; 💇 on ose assurer que cet Ouvrage est également des plus instructifs & des plus curieux. Là M. de Feuquiere nous apprend d'abord l'origine des Guerres qui ont agité l'Europe pendant presque tout le cours du dernier Régne ; les motifs publics ou cachés qui les ont fait entreprendre ; les différens caracteres des Princes qui s'y sont trouves engagés, leurs intérêts, les vues qui les ons portés à prendre part à ces grands mouvemens; les mesures dont ils se\_ sont fervis pour réussir dans leurs projets ; la conduite qu'ils ont tenue. dans l'exécution ; & il fait remarquer en même tems la justesse, ou le peu de solidité de ces vueso de

AVERTISSEMENT. xix ces motifs, la sagesse, ou le peu de proportion de cette conduite, & de ces mesures avec ces mêmes vues, & ensin le succès dont elles ont été suivies.

De-là il vient au détail des événemens qui ont signalé les progrès de ces différentes guerres, & passe n revûe toute la suite de chaque Campagne. C'est-là qu'appliquant la ratique à la théorie, & comparant 'a conduite des plus habiles Généaux du siécle passé, des Condés, les Turennes, des Luxembourgs, & le quelques autres, avec les régles ju'il a prescrites, il instruit aussi arfaitement l'homme de Guerre lans l'art de commander, que s il 'e conduisoit par la main sur les pas nêmes de ces grands Hommes; aisant observer leur sagesse, leur rivacité, leur pénétration dans toues leurs entreprifes, dans leurs nouvemens divers, soit pour l'attaue, ou pour la défense, quelquefois

hardis, mais toujours judicieux, 🕉 presque toujours suivis d'un heureux. succès; louant par tout le mérite & la vertu sans distinction de Citoïen, ou d'Etranger; blâmant également l'ignorance ou la présomption, dans quelque sujet qu'elles se rencontrent; mais blâmant toujours avec modération, & ne louant, ou ne blâmant jamais sans apporter les raisons qui servent de fondement à sa critique ou à ses éloges. Ce n'est pas seulement ici le Livre des gens de Guerre; ce sont encore d'excellens Mémoires pour l'histoire du dernier Régne.

En lisant cet Ouvrage on a fait une réstexion qui paroît si naturelle, que tout le monde sans doute la fera de même. C'est que l'Histoire dont la secture est si utile pour former les mœurs & régler la conduite des hommes, dans quelque état qu' on les suppose, n'est pas également instructive pour ce qui regarde le métier

AVERTISSEMENT. le la Guerre. Elle peut bien amuser ar des descriptions vives de Sièges r de Combats. Elle est même trèsropre à enflâmer l'ardeur d'un suerrier à la vue des Héros qu'elle ui propose pour modèles. Elle ne eut manquer de produire cet effet, ourvû que l'Historien sçache peinre. Mais son instruction s'étend rament jusqu'au grand art de comvander & de vaincre. Il consiste uvent dans la connoissance d'un nouvement subit & très-leger, due différence presque insensible dans i situation d'un terrain, dans la ssition d'un Corps particulier, ou une Armée. Le Géneral habile &. spable, d'un coup d'ail voit tout la; mais si dans le récit de ces atieres l'Historien n'est seconde, iidé & dirigé par des gens même i métier, il ne sera jamais en état r lui-même de faire observer ces Sérences. Pour avoir une Histoire rfaite en ce genre, ilfaudroit, ou

xxij AVERTISSEMEMT.

que le Guerrier devint Historien, ou que l'Historien lui-même fût aussi au fait que le plus habile Ossicier de toutes les opérations de la Guerre.

Au reste peut-être sçaura - t-on mauvais gré à M. de Feuquiere, de ce qu'aïant beaucoup vanté le mé-vite de certains Généraux, il n'a point parlé aussi avantageusement de quelques autres, qui dans ce siécle, ou vers la fin du précédent, ont été de même à la tête des Armées. En général on pourroit dire pour sa justification, qu'il a également prétendu rendre justice aux uns & aux autres. On peut ajoûter que ce n'est pas sa faute, si ceux de ces Généraux dont il a blâme la conduite, ne lui ont pas fourni comme les autres des occasions de faire l'éloge de leur vertu ; que dans l'obligation où il étoit, de justifier la certitude de ses régles & de ses maximes par des exemples, il ne pouvoit se dispenser d'en citer de défectueux comme de

AVERTISSEMENT. xxiii ons, parce que les uns ne servent as moins que les autres à nous conuire; que c'est un privilege qu'on e peut contester à la possérité, de instruire aux dépens des particuers qui l'ont précédée; qu'ensins'il relevé les fautes de certains Généux, il a épargné leur personne, r'n a point prétendu parce qu'il a dit donner aucune atteinte au térite qu'ils pouvoient avoir d'ail-

Que si Fon insiste sur ce qu'il les nommés, au lieu de se contenter e blâmer en général les fautes qui voient été faites, on répondra qu'il en a agi de la sorte, que parce d'il a cru qu'en ne les nommant sint, bien loin que ce ménagement ur est été avantageux, il auroit 2 même leur devenir préjudiciarie; qu'une ignorance particulierie sur le compre d'un Général, mt on n'affecte point de dissimuler nom, ne passe sur les serves.

### xxiv AVERTISSEMENT.

prit d'un Lecteur que pour un manque d'attention pardonnable, quelquefois même pour un excès de précaution; qu'au contraire un Lecteur naturellement critique & malin, dès qu'il s'apperçoit qu'on prétend lui faire un mystère de quelque nom, se met d'abord en garde, & rassemble souvent ensuite dans son esprit par un moment de réflexion, tout ce qui peut être de plus désavantageux pour la personne. Après tout ces égards déplacés ne font point illusion aux Lecteurs instruits & intelligens. M. de Feuquiere n'est-il pas nommé les Condés & les Luxembourgs, toute l'Europe n'en connoîtroit pas moins qui commandoit à Seneff & à Nerwinde. Et ne scait-elle pas bien de même qui étoit à la tête des Armées du Roi à Hochstet & à Ramillies?

On pourroit faire un réproche plus fondé à M. de Feuquiere au sujet de ses répétitions. Il est certain qu'el-

es

AVERTISSEMENT. s sont assez fréquentes dans ses lémoires. La même action y passe uvent trois & quatre fois en reië. Mais il a prévû kobjection , & a répondes lui-même dans l'espèce Préface qu'il a mise à la tête de 1 Ouvrage. Le dessein de M. de uquiere n'a point été, comme on vû, d'entrer précisement dans un tail suivi de toutes les actions où s'étoit trouvé, ou sur lesquelles il oit eu des lumières certaines. Son t principal étoit de justifier ses iximes par des exemples qui eust rapport à la matière qu'il trai-; & comme la même action pout à differens égards se rapporter lusieurs sujets, on conçoit qu'il a obligé d'en rappeller plusieurs le souvenir. Ainsi l'affaire de rwinde lui a fourni également réflexions très-sensées & fort 'es, sur la matiere des Campeis & sur celle des Batailles. Ce sont point là proprement des ré Tome I.

pétitions. C'est bien par-tout le même objet; mais par-tout representé selon la difference des sujets, sous different assect, & par des faces differentes.

aspect, & par des faces differentes. Ensin si dans le métier de la Guerre, autant & plus que dans tout autre, il est vrai de dire que la pratique l'emporte infiniment sur la théorie; il n'est pas moins certain qu'après la pratique, des préceptes aussi clairs, aussi détaillés, & rendus aussi sensibles que ceux que M. de Feuquiere donne dans cet Ouvrage, sont ce qu'il y a de plus utile pour s'y rendre habile. On peut même ajouter, que pour un grand nombre de personnes ils sont absolument nécessaires. Combien voit-on d'Officiers en effet qui pénétrent d'abord les raisons d'un mouvement que fera un Genéral, ou de toute autre opération de guerre? Combien n'y en a-t-il pas au contraire; qui par inapplication , ou faute de pénétration peut-être, ignoreront ces raiAVERTISSEMENT. xxvij fonstoute leur vie, s'ils n'en ont été d'abord instruits & prévenus? La Guerre comme tout autre Art, a ses élémens & ses principes. Ils sont le fondement de toutes ses opérations; & là comme ailleurs, il est peu de Condés, qui pour leur chef-d'œuvre se signalent par des coups de maître, & qui arrivent d'abord à la versetion, sans avoir passe par ces présimaires.

Ce sont ces Mémoires, tels qu'ils sont sortis de la main de M. de Feuquiere, que nous donnons au-ourd'hui au public. Dépositaires de Original, qui nous a été remis omme nous l'avons dit d'abord, nous 'avons regardé comme un dépôt saré, auquel il ne nous étoit pernis de toucher, que pour conformer n tout au manuscrit Pédition que vous allions publier. Nous avons lonc réstitué à l'Ouvrage de M. de cuquiere ce qui lui avoit été ôté ar les éditions précédentes; nous

xxviij AVERTISSEMENT.

Pavons purgé des fautes sans nombre, & des ignorances grossieres qui s'y étoient glisses par la négligence & l'incapacité des Copisses; en un mot nous l'avons rendu juste, clair & intelligible, tel qu'il avoit été composé par son illustre Auteur; & comme nous n'avons pas eu la hardiesse de rien ajouter à l'Original qui nous servoit de modele, nous pouvons de même assurer le public, que nous n'avons point est la témérité d'en prétendre retrancher une seule syllabe.

Nous avons poussé le scrupule; jusqu'à respecter également le stile de cet ouvrage; & nous pouvons dire avec plus de vérité que le dernier Editeur, que nous n'y avons fait aucun changement. Au contraire nous avons eu l'attention de rétablir les termes dont M. de Feuquiere s'étoit servis, termes de l'art, consacrés aumétier de la Guerre, par tout où ce Compilateur avoit crû pouvoir, ou

#### AVERTISSEMENT. xxix 'devoir s'en écarter. Nous avons eu le même foin à l'égard de la ponctuation, qui avoit été fort négligée, & même absolument corrompue dans les Editions précédentes. On sçait combien dans tout ouvrage l'exactitude à cet égard est avantageuse à un Lecteur, & nécessaire à l'Auteur même, si son dessein est de se faire entendre. Mais il est constant que le stile dont M. de Feuquiere s'est servi, exigeoit plus que tout autre cette diligence exacte dans la ponctuation; puisque sans elle il étoit impossible de ne pas confondre souvent ses pensées, & même de ne pas lui faire dire quelquefois tout le contraire de ce qu'il pense. Nous pourrions indiquer une infinité d'endroits, où la différence dans la ponctuation peut alterer sensiblement, comme elle a alteré en effet dans toutes les autres Editions, le véritable sens de ces Mémoires, & attribuer à un Général, ou à une Armée des opérations & des mou-

#### XXX AVERTISSEMENT:

vemens, qui ne conviennent qu'à leurs ennemis. C'est ce qui nous a engagés à nous appliquer singulierement, à rendre notre Edition correcte à cet égard. Nous osons nous stat-

ter d'y avoir réussi.

Al'égard de l'ordre, on trouvera que le notre est tout différent de celui qui a été suivi dans les Editions précedentes, sur tout dans la troisiéme. En effet dans celle-ci les Mémoires de M. de Feuquiere sont divisés en trois Parties. La premiere contient ses maximes; les deux autres comprennent l'application des maximes aux exemples. On conçoit d'abord, combien il y a peu de justesse dans cette distribution, & puisque la deuxième & troisième Partie traitent de la même matiere, elles ne doivent plus composer deux Parties, mais une seule divisée, si l'on veut, en deux volumes. Pour nous, nous avons pris un autre plan. Nous. avons confondu ces trois Parties en.

AVERTISSEMENT. xxxj
the seule, c'est-à-dire, qu' après chaun des Chapitres, qui dans la troiieme Edition forment la première
artie de ces Mémoires, nous avons
ait suivre en forme de Remarques,
equi dans les deux autres Parties se
rouvoit avoir rapport à la matière
raitée dans ce Chapitre. Ainsi, dans
otre Edition on netrouvera ni deux,
i trois Parties séparées, mais deux
'arties consondues, & composant
nsemble un ou plusieurs volumes.

Nous pourrions apporter plusicurs aisons de cette conduite. La plus inincible, est que nous avons voulu ous conformer en tout à l'Original. n joignant des exemples à ses maxives, nous avons déja dit, que M. Feuquiere avoit rédigé ces exemes en forme de Remarques, qu'il voit fait suivre à la fin de chaque hapitre de ses maximes. Ainsi come motre intention étoit de donner uvrage de M. de Feuquiere, tel il l'avoit composé lui-même, nous

### xxxij AVERTISSEMENT.

n'avons pas crû devoir nous éloigner du plan qu'il avoit suivi.

Nous avons même trouvé une raison d'agrément & d'utilité dans cette méthode. En effet en suivant celle dont on s'est servi dans la troisiéme Edition, il est certain que la premiere Partie de ces Mémoires ne contenant que des maximes, est reduite par là à cette secheresse, que M. de Feuquiere a voulu éviter, en ajoutant une seconde Partie à son ouvrage ; qu'elle devient par consequent peu amusante, & capable de rebuter une infinité de Lecteurs ; au lieu que cette seconde Partie, qui renferme les exemples, réunie avec la premiere, tempere agréablement par ce mêlange la secheresse de celle-ci, & offre à l'esprit une espece de délassement, après l'application qu'il a apportée à pénétrer la solidité & l'utilité des maximes. Nous ajoutons , ce dont on conviendra sans peine, qu'il est infiniment plus avantageux pour un Lecteur de trouver à la suite des A VERTISSEMENT. xxxiij régles que M. de Feuquiere prescrit sur chaque sujet, l'application de ces mêmes régles justifiées par des exemples, & la pratique jointe immédiatement à la théorie, que d'être obligé d'aller la chercher dans un Volume s'éparé, où elle se trouve consondue avec plusieurs autres matieres.

Les Tables servent encore beaucoup à la commodité des Lecteurs. On ne lit pas toujours de suite un ouvrage entier. On veut souvent consulter certains endroits en particulier; & on est bien aise de rencontrer sous sa main les matieres dont on a besoin, sans qu'il soit nécessaire de feuilleter plusieurs volumes. C'est alors que des Tables exactes sont fort utiles. Nous n'avons donc point négligé cet Article ; & parce que les Remarques de M. de Feuquiere contiennent beaucoup de faits particuliers, dont la connoissance peut servir à un Lecteur, nous avons crû qu'une Table alphabétique pouvoit seule

### xxxiv AVERTISSEMENT.

lui faciliter les moïens de les trouver sans peine. C'est ce qui nous a engagés à en donner une. On y trouvera non-seulement toutes les matieres, qui sont traitées dans cet Ouvrage, mais encore tout ce qui peut avoir rapport aux Princes, & Généraux, François ou Etrangers, aux Places & aux Païs, & généralement à toutes les opérations de Guerre, dont

M. de Feuquiere a parlé.

Enfin nous avons accompagne notre Edition de Plans & de quelques. Cartes. On ne peut gueres, en lisant ces Memoires se passer de ce secours. L'esprit conçoit beaucoup plus distin-ctement les objets qu'il a sous les yeux, que lorsqu'ils ne lui sont representés que par l'imagination seule. Aussi cet accompagnement, qui dans certains ouvrages ne fert souvent qu'à l'amusement, paroissoit absolument nécessaire à celui-ci. Quoique le nombre de ces Plans soit assez considérable dans cette Edition, quelques LecAVERTISSEMENT. XXXV ses souhaiteront peut-être, qu'on y eut inseré encore davantage; & ses sommes obligés d'avouer, qu'el-v'en auroit été que plus parfaite. ses nous sommes bornés aux plus portans, pour ne pas trop augmen-

le prix des volumes.

A l'égard de l'exécution, nous efons que le Public en sera content. moins n'avons nous épargné nos 15, ni pour le papier, ni pour le actere, & pour rendre l'imprescorrecte. Nous ne doutons point endant que malgré nos attenıs, il ne s'y soit encore glisse quels fautes. Mais elles sont si lége-, que nous n'avons pas cru quelméritassent un Errata. Nous nous tentons de prier ici les Lecteurs i corriger une assez considérable, iqu'elle ne consiste que dans le ngement d'une Lettre. Elle vient "Imprimeur, & peut être l'attriroit-on mal-à-propos à M. de Feuere. C'est au commencement du

#### xxxvj AVERTISSEMENT.

premier volume, page 39. ligne 1. où au lieu de dix, on doit lire six. La mêmefaute se retrouve page 80.

ligne 18.

Il ne nous reste plus qu'à dire un mot de la vie de M. de Feuquiere, dont nous avons aussi augmenté notre Edition. C'étoit un morceau qui manquoit à toutes les précédentes, & qui étoit absolument nécessaire à la tête de ces Mémoires. Le nouvel Editeur dont nous avons parlé d'abord, l'a senti comme nous. Il a compris, que tout Lecteur souhaiteroit sans doute de connoître plus personnellement un homme, dont cet Ouvrage lui donnoit d'avance une grande idée. Aussi n'a-t-il cru pouvoir à cet égard amuser le Public, qu'en lui promettant cette vie pour นก tems qu'il n'a point indiqué , & qu'il lui auroit été en effet fort difficile de marquer bien précisement. On n'est plus la dupe de ces promesses des Auteurs & des Editeurs.

VERTISSEMENT. xxxvij Celle que nous donnons aujourui n'est pas absolument de la nae de ce qu'il avoit promis. On n'a eu besoin pour y travailler, d'arecours à des bruits incertains, le rassembler des Mémoires sout peu fideles. En un mot la vie M. le Marquis de Feuquiere , que publions, à été donnée par M. mte de Feuquiere lui-même, qui lant long-tems a été le témoin, le compagnon des travaux de illustre frere, aussi bien que le sitaire de ses véritables sentis. Le respect que nous avons une personne aussi distinguée, ne a pas permis, d'alterer ce moren aucune sorte. Nous le dondonc tel qu'il nous a été remis M. le Comte de Feuquiere. Ce peut-être point une vie de son free sera, si l'on veut, un discours i vie & sur ses Mémoires; mais uelque nom qu'on veuille l'apr, il vient de trop bonne main,

xxxviij AVERTISSEMENT. pour ne pas donner une idée fidele du caractere & du genie de M. le Mar-

quis de Feuquiere.

La nécessité de mettre au fait ceux des Lecteurs qui ne seroient pas assez instruits de l'Histoire de Louis XIV. nous a obligés de joindre des notes à cet Ouvrage , & d'y entrer dans quelque détail des grands événemens, qui ne sont qu'indiqués dans la vie. On y a tracé une espèce de précis des Guerres de 1672. & 1688. ainsi que des Traités, dont elles furent suivis. Quelque Lecteur trouvera mauvais peut-être, que dans ces notes on se soit attaché à refuter certain Protestant refugié, qui a publié en Hollande une Histoire de Louis XIV. Mais en vérité cet Auteur s'est montre si partial dans cet Ouvrage, qu'on ne peut le lire sans être indigné, & qu'on a cru lui faire grace, en se contentant pour l'amour de la vérité de relever simplement ses bévûes. Tout Ecrivain, qui par esprit de

AVERTISSEMENT. xxxix ele, de fecte, de parti, prostitue sa lume au mensonge, ne devroit pas rêtre quitte pour la perte de sa ré-utation. Il en fait trop peu de cas, our qu'on le crose assez puni, lorsu'on a dévoilé sa malignité & son posture.





# V I E

DE M. LE MARQUIS

## DE FEUQUIERE.

NTOINE de Pas, Marquis de Feuquiere, "Lieutenant-Général des Armées du Roi, Gouverneur des Ville & Citadelle de Verdun & païs Verdunois, fils d'Isac de Pas, & d'Anne-Louise de Gramond, nâquit à Paris le 16 Avril 1648.

Après qu'il eut achevé ses Etudes & ses Exercices, il entra dans le service à l'âge de 17 à 18 ans, & commença par porter le Mousquet dans le Régiment du Roi. Devenu Enseigne, il servir en 1667. (a) aux Siéges de

<sup>(</sup>a) Cette Guerre de 1667. que le Roi Douai

VIE DE M. DE FEUQUIERE. XIJ Douai, de Tournay, de Courtrai, d'Oudenarde & de Lille. Il fut blessé au Siége de cette derniere Place, & après qu'il eut passé par tous les degrés, il fut fait Capitaine.

En 1672. au commencement de la Guerre (b) le Marquis de

n'avoit entreprife que pour faire valoir les droits de la Reine Marie-Therefe d'Autriche, fur une partie des Païs-Bas Espagnols, sut de si peu de durée, qu'elle ne fournit pas à M. de Feuquiere beaucoup d'occasions de se signaler. L'Espagne qui outre ses meileures Places des Païs-Bas, veuoir encore de perdre au milieu de l'hiver de 1668. tout la Franche - Comté, se hàta de la terminer; elle le sit au commencement de cette même année 1668, par le Traité d'Aix-la-Chapelle, par leguel le Roi restitua la Franche-Comté aux Espagnols, & restia en positions de toutes ses conguêtes de Flandres.

(è) On a donné différens prétextes à cette Guerre de 1672. Un Historien dont l'Ouvrage parut en Hollande en 1717. Sous ce titte, Historien du Regne de Louis XIV. par H. P. D. L. D. E. D. l'attribue à l'ambition seule du Roi , qu'il nous représente comme un jeune Prince inquiet, sollicité sans cesses qui n'avoit consenti à la paix 9u'à regret à qui ne cherchant qu'à se sans qu'a regret à qui ne cherchant qu'à se sans qu'a regret à qui ne cherchant qu'à se sans qu'a regret à qui ne cherchant qu'à se sans qu'a regret à qui ne cherchant qu'à se sans qu'a regret à qui ne cherchant qu'à se sans qu'a regret à qu'a pe cherchant qu'à se sans qu'a present qu'a per l'entre de l'appendit de

Tome I.

xlij' VIEDEM.

Feuquiere remit sa Compagnie pour servir d'Aide de-Camp à M. de Luxembourg, qui étoit son proche parent, & qui avoit de tisfaire, ne trouva point d'objet plus capable de remplir ses projets ambitieux, que la Hollande. A ce langage on reconnoît un Refugié devenu Républicain par esprit de fecte & de parti, outré personnellement contre le Roi, qui venoit de proferire la Religion Réformée dans tout son Rosaume; & cherchant à faire sa Cour aux Ennemis de la France, chez qui il s'étoit retiré, en prônant par tout, à l'exemple de ses freres & du Gazetier de Roterdam, qu'il fuit affez. pied à pied, l'ambition prétendue de Louis XIV. Du reste la Guerre de 1672, eut une origine très simple & fort naturelle. Dès la paix d'Aix-la-Chapelle le Roi étoit piqué contre les Hollandois, & il avoit raison de l'être. La République étoit redevable à la France plus qu'à toute autre Puissance de l'Europe, de sa liberté & de son établissement. Depuis peu même & dans l'année 1666. le Roi venoit encore de joindre sesarmes à celles des Etats Généraux; & en se déclarant hautement pour eux contre les prétentions de l'Angleterre, il n'avoit pas peut contribué au Traité de Breda conclu l'année suivante. Après tant de services rendus à cette République, ce Prince n'avoit pas lieu naturellement de croire qu'il dût jamais la rencontrer en son chemin, comme un obflacle à ses desseins. C'est cependant cequi lui arriva dans la Guerre de 1667. conLE M. DE FEUQUIERE. xhiif Pamitié pour lui. C'est en cette qualité qu'il se trouva aux Siéges que le Roi sit dans les Provinces Unies. (e)Il passa l'hiver à Utrecht

tre les Espagnols, pendant laquelle les Hol-Iandois furent les Auteurs de la triple-Alliance, qui força en quelque façon le Roi à faire la paix d'Aix-la-Chapelle. Ce qui irrita encore davantage ce Prince, c'est que bien loin de chercher à justifier dans son efprit la conduite qu'ils avoient tenue en cette occasion, les Hollandois sembloient au contraire en faire gloire, & se portoient hautement pour les médiateurs & les promoteurs de ce Traité. Ces démarches jointes aux hauteurs de leurs Ambaffadeurs dans les différentes Cours de l'Europe, à l'infolence de leur Gazetier, & à leurs orgueilleuses Médailles, ne permirent plus au Roi de diffimuler. Il penía tout de bon à châtier cette fuperbe République. Il commença par détacher de ses intérêts l'Empire & la Suéde par les Traités de Vienne & de Stockholm. II engagea dans les fiens le Roi d'Angleterre, l'Eveque de Munster & l'Electeur de Cologne; & au commencement de 1672. il déclara la guerre à la Hollande.

(c) C'est à cette Campagne que se doir mapporter le, fameux passage du Rhin à Toll-huis. L'Hissorien de Lous XIV. tâche mak à propos d'en diminuer la gloire en entreprenant d'en montrer la facilité, se en exagérant au contraire les difficultés du passage du Granique par Alexandre. La comparaise

xlii VIE DE M. avec le Maréchal de Luxembourg, qui l'envoia au Roi, pour lui porter la nouvelle du combat de Woërden. (d) Il fut nommé

fon n'est pas soutenable; à moins qu'on ne suppose que les Troupes Hollandoises ressembloient aux Soldats de Darius, ce que cet Auteur ne pensoit pas sans doute. Du reste le passage du Rhin ne méritoit peut-être pas d'être autant vanté qu'il l'a été; mais à en croire M. de Feuquiere, qui en cette matiere étoit apparemment meilleur juge que l'Ecrivain refugié, cette entreprise n'étoit pas non plus aussi facile que cet Historien

veut le faire entendre. -(d) Ce combat se donna pour secourit Woerden, que le Roi auroit perdu sans cela. Le Prince d'Orange avoit formé le siège de cette Place, qui n'étoit couverte par aucun ouvrage extérieur, & qui d'ailleurs se trouvoit mal pourvue; enforte qu'elle ne pouvoit pas tenir deux jours; mais il avoit fait deux grandes fautes dans l'investiture de ce poste. La premiere fut de ne se pas saisir du village d'Harmelen, où M. de Luxembourg tenoit une garde de cinquante hommes, & qui affuroit la communication avec la place afsiégée: la seconde, de n'avoir pas fait garder ou rompre le pont de Camerick. M. de Luxembourg, toujours actif & vigilant, profita habillement de cette négligence. Il n'y avoit pas vingt-quatre heures que Woerden étoit affiégée, lorsque ce Général s'étant rendu à Harmelen, passa le pont de Camerick à la

LE M. DE FEUQUIERE. NW Colonel d'un Regiment de Caalerie Allemand, que M. le rince de Meckelbourg avoit it lever pour le fervice de fa lajesté, & qui sut presque aussit résormé.

En 1673. toujours Aide-deamp du Maréchal de Luxemourg, il continua de fervir en follande pendant la Campagne; pendant l'hiver fuivant, il se ouva à la Conquête que le Roi de la Franche-Comté, aux léges de Besançon, de Dole, Salins & d'autres Places. En 1674. il se trouva à la Baille de Seness, (e) & à la levée

inte du jour, entra dans les lignes du Prind'Orange, lui tua ou prit près de fix milnommes, se rendit maitre de son canon, ourut Woerden, & par cette visoire obliles Ennemis à lever le fiège. Iln-est pasprenant que l'Historien de Louis XIV.
j'ai cité, ne fasse aucune mention de ce
nbat. M. de L'invembourg n'étoit pas son
os, & cette action n'est pas à l'avantage
Prince d'Orange.

e) Rendons à M. le Prince la gloire

vivi VIE DE M.] du Siége d'Oudenarde. Ce fur vers la fin de cette Campagne, que le Roi lui donna le Régiment Roïal la Marine, vacant par la mort du Comte de Claire,

que lui mérita certe action , & que l'Historien refugié de la vie du Roi a tâché de luis enlever. Soit négligence & manque de préeaution, soit présomption ou ignorance, il est certain qu'en décampant de Seness, le Prince d'Orange fit une faute capitale, de défiler en prétant le flanc en présence d'un ennemi habile & actif, tel que M. le Prince. Celui-ci profita de cette faute pour châtier fon ennemi ; & quoi qu'en dise l'Historienque j'ai cité, le gain de cette bataille fut effectif. Nous y perdimes beaucoup de monde; il le dit, & il est vrai. Mais il n'ajoûte pas que les Ennemis y laisserent quinze à feize mille morts, outre cinq mille prisonniers, & que cette action changea absolument la nature de cette guerre, qui nous devintbeaucoup plus favorable pendant tout le reste de la Campagne. Que si M. le Prince blama le Prince d'Orange, ce ne fut pas fans doute de cette bouiliante ardeur qui lui fie affronter les plus grands périls , comme les dit notre Ecrivain d'un ton de déclamateur & d'Enthousiaste. Il le taxa avec raison d'avoir agi dans cette occasion en jeune homme, en s'expofant à crop de danger, , par la négligence avec laquelle il avoit ordonné fa marLE M. DE FEU QUIERE. xlvije Lué à la Bataille d'Einsheim.

Dans le Régiment du Roi, fous M. de Martinet, qui étoit un excellent Officier, M. le Marquis de Feuquiere avoit appris le fervice de l'Infanterie: fous M. de Luxembourg, il étudioit les grands principes de la Guerre.

En 1677, peu de jours avant la mort de M. de Turenne, M. de Feuquiere avoit eu ordre d'attaqueravec son Régiment, les Ennemis qui occupoient l'Eglise & le Cimetiere de Gamesieu. Il les avoit forcés, & ils avoient été preque tous, ou tués ou faits prisonniers. Le Chevalier d'Hocquincour, Colonel du Régiment de Dragons de la Reine, commandé pour soutenir, avoit perdu la vie en cette occasion. Le Marquis de Feuquiere eut part aussi la mort de M. de Turenne, (f)

<sup>(</sup>f) La perte de ce Général ne manquapas de relever le cœur aux Ennemis; mais-

zlviij VIEDE M. au combat d'Altenheim.

En 1676, il servit sous le Maréchal

malgré la défunion qui se mit aussi-tôt après dans l'Armée du Roi entre MM. de Vaubrun & de Lorges, prétendant tous deux au Commandement, elle ne découragea pas tellement nos Troupes, qu'il fût aife de les attaquer impunément. Tout ce qu'elle opéra alors de plus favorable aux Impériaux, fut le retour de notre Armée en deça du Rhin. Il est vrai que la division des Généraux rendit cette marche hazardeuse & presque funeste. Les Ennemis en profiterent pour nous attaquer à Altenheim, & mirent d'abord le desordre dans une partie de notre arrieregarde. Mais à peine nos Troupes eurent-elles le tems de se reconnoître, qu'elles chargerent vigoureusement les Impériaux, & les obligerent à laisser l'Armée du Roi continuer paisiblement sa retraite en Alsace, emmenant avec elle une partie de leur Canon, & laissant le champ de bataille couvert de leurs morts. Les succès des Ennemis se bornerent donc à la prise de Treves & de M. de Créqui, qui après s'être laissé battre à Confarbrick, avoir eu l'imprudence d'aller se renfermer dans cette Place. Le Prince d'Orange reprit aussi Binch en Flandre Montecuculli ne fut pas si heureux en Allemagne. M. le Prince qui avoit pris le commandement de l'Armée du Roi, lui fit lever le fiége de Hagueneau, & à la faveur des Poftes avantageux qu'il occupa, rompit toutes les mesures.

# LE M. DE FEUQUIERE. xlix réchal de Créqui aux Siéges de Condé & de Bouchain. (g)

(g) Le Maréchal de Créqui avoit été chargé de la conduite du fiége de Bouchain, tandis que le Roi le couvroit à la tête de son armée d'observance. L'Historien de Louis XIV. que j'ai cité d'abord, est admirable, lorsque parlant de ce fiége, & décrivant les mouvemens inutiles que le Prince d'Orange fe donna pour secourir la place investie, il dir, que ce Général des Alliés étant afrivé avec le secours sur la hauteur de Valenciennes, en présence de l'Armée du Roi, on ne doutoit point qu'il n'allat avoir l'honneur de combattre contre le Monarque François ; ce qu'il desiroit ardemment. A quoi pensoit cet Auteur lorsqu'il écrivit de la sorte ? Croyoitil en imposer à la postérité, en mettant ainsi Guillaume de Nassau en parallele avec un Roi de France tel que Louis XIV. Ne voyoit-il pas que dans cette occasion il faisoit soutenir parfaitement à son héros le role de jeune homme, dont M. le Prince l'avoit blâmé, après l'avoir châtie à Seneff de sa témérité & de son imprudence? Mais cet Ecrivain y pensoit il davantage, lorsqu'après avoir dit, que dans cette conjoncture le Roi ayant assemblé le Conseil de Guerre, on décida contre la bataille, il ajoute: Ainsi le Roi manqua-t-il une occasion dans laquelle il eut été à fouhaiter pour sa gloire, qu'il eut eu moins de déférence pour quelquesuns de ses Généraux. En quoi cet Historien faitil confister la gloire du Roi & d'un Général ? ER-ce à se faire battre inutilement, ou à vain-Tome I.

VIE DE M.

Le Régiment Royal de la Marine, se signala à ce dernier, d'abord à la prise d'une redoute revêtue, qui couvroir le chemin qui conduir à la Ville basse au travers des marais, & plus encore à l'attaque de l'ouvrage à Corne, qui étoit entre la Ville-basse & le Corps de la Place. Il avoit été attaqué & manqué deux sois avec perte, les deux nuits précédentes; M. de Feuquiere l'emporta, s'y établit, & le lendemain matin, la Place capitula.

cre tous les obstacles pour réussir dans son enrreprise? Si c'est dans le premier, on ne peut contester au Prince d'Orange l'honneur d'avoir été le plus glorieux de tous les Capitaines. Mais dans l'occasion dont il s'agit, que manquoit-il aux succès du Roi, & que pouvoit-il fouhaiter de plus pour sa gloire ? Son but étoit de prendre Bouchain. Il le prit, & il le prit à la vûe & en dépit du Prince d'Orange, qui dès que les Affiègés eurent capitulé, ne manqua pas de détacher trois mille hommes de fon Armée , pour aller se jetter dans Cambrai. Précaution fage, pour empêcher que le Roi ne lui sit le même honneur au Siège de cette derniere Place, qu'il venoit de recevoir deyant Bouchain.

LE M. DE FEUQUERE. Cet ouvrage étoit environné d'un fossé si fangeux, que dans les deux attaques précédentes, les soldats s'y étoient embourbés. Il étoit aussi au bas, bordé de palissades. Le Marquis de Feuquiere, qui l'avoit reconnu, jugea que le jour convenoit mieux pour une pareille entreprise. M. de Créqui l'approuva. Pour empêcher que les foldats ne s'enfonçassent dans labouë, M. de Feuquiere fit préparer des clayes, & des fascines, qu'ils plaçoient dans le fossé, aux endroits ou elles étoient nécessaires. On rompit les palissades.

Il avoit si bien disposé ses détachemens, qu'au signal ils marcherent tous sans embarras, & que chacun d'eux, arriva en même-tems au point de l'attaque, qui lui avoit été marquée. Ils forcerent les Ennemis à se retirer; & les Travailleurs se trouverent avec tant de justesse sur leur terrain, que sous un seu meurtrier, il n'y eut aucun contre-tems, ni un seul moment perdu. Pendant toute l'action, la tranchée faisoit un grand seu ser la Place; ce qui détournoit celui de l'Ennemi de dessi les Attaquans & les Travailleurs, qui n'étoit plus exposés qu'aux pots à seu & aux grenades.

Une si heureuse réussite n'a été due qu'à l'arrangement que M. de Feuquiere avoit fait, qu'aux instructions qu'il avoit données, & qu'à son attention à les saite ponctuelement exécuter. Il étoit beau de le voir au milieu du sang & du feu, donnant ses ordres par tout, & toujours proprement obéi.

Examinant avant l'action, les détachemens, & leur parlant, tous lui répondirent, Les coups de mousquet ne vous arrêteront point. Il voulut renvoyer un vieux Sergent nommé pour les Invalides, qui pouvoit à peine se soutenir,

LE M. DE FEUQUIERE HU & un foldat de recrue, qui paroiffoit n'avoir que 14 à 15. ans. Ils lui répondirent fiérement qu'ils ne s'en iroient pas. Le Sergent y fut blessé d'un éclat de grenade.

On ne cesse pas d'exalter aujourd'hui la valeur de nos Troupes. C'est un bon fruit qui sera excellent en maturité. La contre-Escarpe de Fribourg, emportée de vive soite avec une si grande perie d'hommes, à la sin d'une guerre remplie de mauvais succès, marque bien la valeur de la Nation; & les Bains dans la Tranchée, au dernier Siége de Philisbourg, prouvent bien son zele pour le service. On s'en rapporte à M. de Vauban.

Le Roi qui à la tête de l'Armée d'observance, couvroit le Siége de Bouchain, du côté de Valenciennes, loua la conduite de M. de Feuquiere; & le grati-

### liv VIE DE M.

fia d'une pension de trois mille sivres. (h)

(h) Après la conquête de Bouchain . le Roi reprit le chemin de Verfailles, tandis que le Maréchal d'Humieres se rendoit maitre d'Air & de Bourbourg , & que le Marcchal de Schomberg faifoit lever le Siège de Maffrick au Prince d'Orange. Ce Siège dura depuis le 7. de Juillet, que le Prince le rendit devant la Place, jusqu'à la fin d'Août, qu'il fut levé; c'est-à-dire environ deux mois. Si parell accident étoit arrivé à quelqu'un des Generaux François, l'Historien réfugie n'auroit pas manqué d'étaler en cette occasion toute fa Réthorique, pour exagerer son désavantage. Mais parce que c'étoit M. le Prince d'Orange, l'Idole de tous les Résugiés, qui faisoit ce Siège, on passe légérement sur cet endroit, & on se contente de rejetter fur MM. les Etats le mauvais succès de cette entreprise Il falloit que cet Ecrivain eût sensiblement confondu les objets, lorsqu'il travailloit à son Histoire de Louis XIV. Selon lui la perte des Places les plus confidérables, la déroure d'une Armée entière ne coûtoient rien aux Alliés. Leurs Généraux étoient prefque toujours battus ; ils échouoient le plus fouvent dans leurs entreprises. Il l'avouc; parce qu'il n'a' pas le front d'en disconvenir. Cependant il nous les represente toujours triomphans. Le Roi au contraire étoit confondu & épuifé, dès qu'il avoit perdu deux ou trois mille hommes. L'Auteur réfugié n'écrivoit fans doute que pour les Bourgeois d'Amsterdam, & il n'esperoit pas que la postérité devint jamais juge de son ouvrage.

te M. de Feuquiere 'i

Dans le cours de la même Campagne de 1676. le Roi, en échange du Régiment Royal de la Marine, lui donna le premier des Petits-vieux, vacant par la mort de M. de Rambure, dont il portoit le nom Ce Régiment, qui a depuis, sous deux Colonels, porté le nom de Feuquiere, ne s'est pas moins distingué, que celui du Royal la Marine, comme on le verra, en l'année 1678. à la Bataille de S. Denys. C'est à présent celui de Richelieu.

En 1677. (i) le Marquis de

(i) Il y avoit déja cinq ans que la Guerre duroit, & on commençoit à s'en laffer do part & d'autre. L'Empereur, il eff vrai, se royoit alors plus absolut que jamais dans l'Empire par la rétonion des Electeurs, concurant stous de concert avec lui à la défence de la cause commune. Mais il n'étoit presque plus possible de saire subsilter d'Armées dans l'Empire, où elles pouvoient à peine trouver des quartiers d'hiver. D'ailleurs il étoit à crain-dre pour ce Prince, que ces mêmes Electeurs qui portoient presque seuls toutes les incommodités de cette Guerre par le ravage que les Troupes, amies & ennemies, faisoient égale-

#### lvj VIE DE M.

Feuquiere servit au commence ment de la Campagne, sous les ordres de M. de Monclar, qui contraignit aux environs de Bâle, ment de leurs Etats, ne songeassent à l'abandonner, pour se mettre à couvert des malheurs dont ils étoient menacés pour la suite. De tous les Alliés, les Espagnols étoient sans contredit les plus intéresses dans cette Guerre, & ceux en même tems à qui la paix étoient devenue plus nécessaire, ils se voyoient sur le point de perdre la Sicile par la révolte de Messine, que la France appuyoit avec succès. Leurs Armes ne prosperoient point en Catalogne; & le Roi leur avoit enlevé la Franche-Comté, avec leurs meilleurs Places des Pays-Bas. Une Campagne ou deux pouffées avec vigeur suffisoient pour les chaffer entierement de ces Provinces. Il n'y avoit que les Princes du Nord & les Hollandois qui fussent peutêtre intéreffés à la continuation de la Guerre. Les premiers avoient remporté de grands avantages fur la Suéde, & pouvoient même esperer de pousser plus loin leurs conquêtes aux dépens de Cette Couronne. Les seconds. quoiqu'il pût arriver, sembloient n'avoir aucun risque à courir ; ils n'étoient plus pour rien dans cette Guerre. Dès 1673. le Roi leur avoit abandonné toutes ses conquêtes. Il ne leur retenoit plus qu'une Place, importante à la vérité; c'étoit Mastrick. Du reste, à quelque point de grandeur que ce Prince eût porté la France ils pouvoient esperer quelque revers qui l'humiliât comme ils le fouhaitoient, parce qu'eux mêmes avoient été humiliés. Pouvoit - on LE M. DE FEUQUIERE. Ivij le Prince de Saxe Eisenack, à repasser le Rhin. Dans les mouvemens de cette opération, il sur blessé d'un Boulet de Canon qui

naturellement s'imaginer, que cette Puissance soutiendroit toujours la même supériorité sur toutes les forces de l'Europe liguée contre elle ? Cependant on peut dire, que pour les uns & pour les autres ces intérêts n'étoient qu'apparens, & que la Guerre leur étoit en effet également ruineuse. Quelques progrès que les Puissances du Nord eussent faits contre la Suéde, elles ne pouvoient se cacher dans le fonds, qu'à moins de supposer la France réduite à demander humblement quartier, un Traité de paix les forceroit infailliblement à se dépouiller de leurs conquêtes. A l'égard des Hollandois embarqués dans une Guerre qui en quelque forte ne les regardoit plus , & qui étoit devenue celles des Alliés, ils voyoient dans sa continuation la ruine de leur Etat presque certaine. La France par la conquête des Pays-Bas Espagnols, qui n'étoient plus en état de lui refister, leur alloit enlever cette barriere, qu'ils avoient toujours regardée comme l'unique affurance de leur liberté. Ils s'épuisoient outre cela par des subsides, onéreux qu'ils payoient à tous les Princes entrés dans leur alliance. Ils comptoient dans ce nombre l'Empereur, le Roi d'Efpagne, le Roi de Dannemarck, presque tous les Electeurs, les Princes de Brunfwick, le Duc de Neubourg, & l'Evêque de Munster, Les Etats Généraux se voioient hors

lviij VIE DE M.
lui fit à la jambe une contufiont
considérable. Il ne discontinua
pas pour cela le Service.
En 1678. le Maréchal de Lu-

d'état de soutenir plus long-tems ces dépenses excessives qu'ils jugeoient d'ailleurs inu. tiles, aussi prirent-ils la résolution de les retrancher. Vers la fin de l'année 1676. ils firent signifier aux Alliés les dispositions dans lesquelles ils étoient à cet égard; & pour les engager plus fortement à penser tout de bon à la paix, ils parlerent dès ce tems-là de faire leur accommodement particulier avec la France. Cette Couronne elle-même n'étoit pas éloignée d'entrer en négociation. Il est vrai , qu'elle se voioit alors dans un des plus haut point d'élévation, où aucun de nos Rois l'ait jamais portée: Depuis quatre ans qu'elle foutenoit la guerre contre toutes les Puissances de l'Europe réunies contre elle, à l'exception de l'Angleterre & de la Suéde, bien-loin d'avoir perdu une de ses Places, un seul pouce de terrain, elle avoit étendu ses frontieres par la prise de la Franche - Comté, & d'une grande partie des Pays - Bas Espagnols, dont elle pouvoit avec raifon regarder la possession comme affurée; tandis qu'en même tems ses armes répandoient la terreur dans le sein de l'Allemagne, en Sicile, jusques dans la Cour de Madrid. Mais ces succès mêmes si rapides. & si glorieux , commençoient à lui cire à charge. Toute Puissance à certaines bornes, au delà desquelles elles ne peut guéres alier, sans s'exposer presque nécessairement à dé-

#### LE M. DE FEUQUIERE. lix xembourg avoit toujours, pour quelques raisons, placé pendant la Campagne le Régiment de Feuquiere hors de la Ligue. Il

choir. Chaque nouvelle Place que la France acqueroit lui coutoit indispensablement une Garnison nombreuse. Combien outre cela n'avoit-elle pas d'Armées fur pied par terre & par mer? Quels fonds n'étoient pas nécessaires pour l'entretien de tant de Troupes ? Elle s'épuisoit donc elle-même à mesure qu'elle s'enrichissoit, & elle risquoit de se dépenpler, à force de porter trop loin les bornes de son étendue. C'est ce qui avoit engagé Louis XIV. à écouter favorablement les propositions de paix que le Roi de Suéde avoit faites dès l'année 1674. Il est vrai que la médiation de ce Prince n'avoit point eû de suites. Il avoit même été obligé de prendre part à cette Guerre, & s'étoit déclaré en faveur de la France. On n'avoit pas laissé cependant de penser depuis de part & d'autre à un accommodement. La Ville de Nimégue avoit même été défignée pour tenir un congrès; où devoient s'affembler les Ministres de toutes les Puissances intéressées. Le Roi n'avoit pas voulu être des derniers à y députer. Dès la fin de l'année 1675. ses plénipotentaires avoient eu ordre de partir. Ils étoient arrivés à Nimégue en 1676. & les Ministres des Alliés s'y étant rendus de même quelque tems après, on ouvrit les conférences au commencement de 1677. L'Espagne étoit sans contredit celle de toutes les Couronnes

# Ix VIE DE M.

couvroit le Quartier du Roi, avec trois autres Bataillons, & un Régiment de Dragons, proché de l'Abbaye de S. Denys, lorsque se

qui devoit le moins souhaiter la continuation de la Guerre. Cependant ses Ambassadeurs étoient ceux qui faisoient paroître le moins d'empressement, disons mieux, le plus d'éloignement pour la paix. Il est vrai qu'ils étoient dans une situation affez embaraffante. Ils ne voioient aucun jour à sortir de cette négociation avec honneur, & comme elle ne pouvoit leur être que fort désavantageuse, ils ne se pressoient pas de terminet. Par la même raison les Ministres de l'Empereur ne paroiffoient pas fort disposés à conclure. Le Roi crur donc qu'il falloit encore quelque coup d'éclat; pour presser leurs résolutions. La prise de Valenciennes, de Cambrai, de S. Omer, & de Fribourg, la levée du Siége de Charleroi, & la perte de la Bataille de Cassel, tous événemens qui marquerent les progrés de la France dans l'année 1677. sembloient ne point émouvoir les Conféderés. On ne parloit plus d'affaires à Nimégue. L'efperance d'un Traité de Ligue avec l'Angleterro occupoit les Puissances Ennemies. ce Traité fut enfin figné, & dès lors les Ministres étrangers crurent le moment arrivé, où la France alloit être accablée par la multitude de ses Ennemis, ou bien-tôt obligée à subir la loi. Le Roi ne jugea pas à propos de les laisser longtems dans cette pensée. Les Alliés croioient ce Prince à Saint-Germain, occupé des fetes

le M. de Feuquiere, donna la fameuse Bataille, qui porte ce nom. Le Marquis de Feuquiere commandoit ce petit Corps il fur attaqué dans ce poste qu'il y donna à la Cour pendant tout l'hiver; lorfqu'au commencement de Fevrier, ce Momarque paroissant tout à coup en Flandres, suivi de la Reine & de toute sa Cour, tint d'abord l'Europe en suspens, scavoir s'il étoit yenu en ce pays pour y faire regner les plaisirs , ou pour y répandre les horreurs de la Guerre. Il la laiffa ains quelque tems en balance fur l'objet qui alloit fixer ses efforts, menaçant également les fortes Places de Mons. Namur , Luxembourg , Ypres & Charlemont. Enfin au commencement de Mars on le vit avec surprise au pied des murs de Gand à la tête de quatre-vingt mille hommes, faire . le Siège de cette Place, & l'emporter au bout de huit jours. Ypres eut bien - tôt après le même fort. De-là le Roi de retour à Versailles, envoia le 9. Avril à Nimégue les conditions aufquelles il vouloit bien accorder la paix à l'Europe. Ce coup fit évanouir toutes les esperances, & régla la négociation. Les Ministres Hollandois furent les premiers à déclater qu'ils s'en tenoient aux propositions du 9. Avril; & malgré les instances des Alliés, leurs oppositions, leurs protestations, leurs manœuvres & leurs intrigues, le Traité particulier de la Hollande fut figné le 10. Août à onze heures & demie du foir. L'espagne conclut le sien un mois après; & malgré sa haine invétérée pour la France, l'Empereur

Ixij VIE DE M.

par une colomne Ennemie, fort supérieure en nombre, & en soutint long-tems les efforts. Après que le quartier du Roi ce sur retiré avec tous les équipages, M. de Feuquiere se retira lui-même en bon ordre, à la vûe des Ennemis. Il arriva au Pont de la petite riviere de S. Denys, au moment que les Anglois s'en emparoient pour lui couper sa retraite. Il leur passa sur le ventre, & occupa le

Bouchain, il attaquoit; à S. Dennys, il se désendoit.

Dans la suite de cette journée;

Pont, qu'il ne quitta que pour rejoindre le corps de l'Armée. A

fut lui-même obligé d'imiter cet exemple au commencement de l'année fuivante. Ses Troupes avoient reçu pendant la Campagne de 1678, quarre échecs confiderables. Elles avoient d'abord été défaites par le Maréchal de Créqui proche de Crezinghen. Enfuire ce Général les sailla en piéces à la tête du pont de Rhinfeld. Il défit encore le Duc de Loraine dans l'Ornaw, & le battit enfique per feconde fois proche de Lauterbourg.

LE M. DE FEUQUIERE, Ixii il fur blessé d'un coup de fusil, qui lui traversoir le haut des cuisses, si heureusement, que ni la veine cave, ni les os n'en furent offensés.

On sçait que le Prince d'Orange, chagrin de ce que la Paix venoit d'être signée à Nimégue (k),

(k) On verra par les réflexions, que M. de Feuquiere fait dans ses Mémoires sur cette grande action, à laquelle il eut part , si au cas que le Prince d'Orange y fût demeuré vainqueur, comme l'Historien de Louis XIV. ose l'avancer sur la foi du Gazetier de Hollande , ce Général des Alliés avoit pris des mefures raifonnables, pour en tirer quelque avanrage. Ce que je prétens contre cet Écrivain, c'est que non-seulement il est très-vraisemblable que le Prince d'Orange avoit reçu la nouvelle de la paix signée à Nimégue, lorsque par un effet de son genie élevé & entreprenant , il attaqua l'Armée Françoile , mais même que dans le cours ordinaire des choses, cela n'a pû arriver autrement, que par conséquent Mr. de Luxembourg fut surpris, sans qu'il pût s'empêcher de l'être, & qu'au contraire le Prince d'Orange pouvoit & devoit se dispenser de faire une démarche si contraire à toutes les régles du droit de la Guerre, & de la foi publique. Pour le prouver, je me sers des propres armes que me fournit l'Auteur que je combats. Les Commissaires députés des Etats lriv VIE DE M. donna dans la vûe de la rompre; ce combat, qui n'eut d'autre succès que celui de saire périr beau-

étoient alors, dit-il, à l'Armée du Prince d'Orange; & s'ils avoient scû la paix fignée; ils n'auroient jamais permis de livrer cette Bataille. Tel est le raisonnement de l'Historien réfugié; comme fi ces Députés des Etats euffent été des gens à tenir contre M. le Prince d'Orange, le Marquis de Grana Ambassadeur de l'Empereur, & les Espagnols, qui à quelque prix que ce fût, étoient résolus de passer le chagrin que la paix leur causoit, aux dépens des deux Armées. Ne pouvoir on même donner la Bataille, fans-prendre absolument l'avis de ces Commissaires? ou si l'on ne pouvoit s'en passer, ces Dépués étoient ils donc des gens fi droits & fi inflexibles, que nous foions obligés de croire, que leur complaisance pour M. le Prince d'Orange ne les auroit jamais engagés à donner les mains à un combat, s'ils eussent été avertis du Traîté? Cet Historien avoue que M M. les Etats furent affez mécontens de cette boutade du Prince d'Orange; ce qui rend le premier doute trèsvraisemblable. Mais il ne dit pas de même . s'ils approuvent fort la conduite que tinrent leurs Députés en cette occasion; ce qui nous laisse indécis sur le second. Pour moi voici comme je raisonne. Les Commissaires députés des Etats étoient à l'Armée du Prince d'Orange ; le Traité de la Hollande fut figné à Nimégue le 10. d'Août; la Bataille de S. Denys fe donna le 14. du même mois. De là je conclus coup

LE M. DE FEUQUIERE. lxv coup de monde de part & d'autre. Lorsque la paix sur conclue à Nimégue en 1678 (1), le Mar-

que lors du combat, la paix ne pouvoir être ignorée du Prince, puisque les Dépurés des Etats ne pouvoient pas n'être point instruis alors de la conclusion du Traité; & il me semble que ce raisonnement vaut bien celui de

mon adversaire.

(1) Cette paix fut également avantageuse & glorieuse à la France. Il est vrai que par ce Traité le Roi remit Mastrick aux Hollandois. Il rendit de même aux Espagnols une partie des Places qu'il avoit conquises en Flandres, comme Charleroi, Binch, Ath, Oudernade, Gand, S. Guilain, & quelques autres. Mais on doit observer aush, que Cambrai, Ypres, Bouchain, Valenciennes, Condé, Aire, Maubeuge, S. Omer, & toute la Franche-Comté lui demeurerent, & qu'il fit restituer à la Suéde son Alliée tout ce qu'elle avoit perdu dans le cours de cette guerre. Depuis l'année 1675. que cette Couronne s'étoit déclarée en faveur de la France, elle avoit perdu deux grandes Batailles: l'une par terre dans cette même année contre l'Électeur de Brandebourg; l'autre sur mere en 1676, contre la Flote Hollandoise. L'Electeur avoit outre cela conquis plusieurs Places sur les Suédois dans le Duché de Breme, & dans la Poméranie, & le Roi de Dannemarck leur avoit enlevé toute la Scanie. Ils perdirent encore en 1678. l'Isle de Rugen & la Ville de Stralfund, que l'Electeur leur enleva.

Tome. I.

lxvj VIE DE M.

quis de Feuquiere n'étoir que fimple Colonel. On en a attribué la cause en partie à la brotiil-lerie survenue entre M. de Luxembourg & M. de Louvois. Ce ne sur qu'en 1688, au renouvellement de la Guerre (m), qu'il

(m) On peut attribuer la Guerre de 1688. à plusieurs cautes. Des Puissances Alliées mécontentes de la paix de Nimégue ne l'avoient figné qu'à regret. Il y avoit lieu de croire que cette paix si glorieuse à la France étant forcée de la part des Alliés, ne dureroit qu'aurant de tems qu'il leur en faudroit, pour se mettre en état de se réunir de nouveau, & d'attaquer plus efficacement cette Mouarchie dont les prospérités leur étoient à charge. Le Roi luimême fembloit donner lieu à leur jalousie, & uftifier leurs défiances par ces nouvelles entreprises, qui toutes alloient à rendre la puisfance de la France redoutable à ses voifins. Telles furent les fortifications de toutes les Places de la Flandre, de l'Alface, & de la Franche-Comté, qui par-là mettoient le Royaume à couvert du côté de la Lys, de l'Escaut, du Rhin, de la Saare, de la Moselle, de la Meuse & des autres rivieres qui ferment l'entrée de cet Etat : l'établissement des Compagnies des Cadets, où les Enfans des Gentilshoinmes, instruits dans tous les exercices militaires formoient à l'Etat une pépiniere d'Officiers subalternes expérimentés dans le métier de la

LE M. DE FEUQUIERE. Ixvis fut fait Brigadier. Il fervit en cette qualité au Siége de Philisbourg, fous les ordres de Mgr. le Dauphin, qui le considera comme un Officier de distinction.

Guerre; le rétablissement de la Marine, par l'augmentation de nos forces sur mer, & la construction, ou la réparation des ports de Toulon, & de Brest. A cela se joignirent des usurpations prétendues ; l'établiffement des Chambres de Metz & de Brifack; la réduction de Strasbourg, l'acquisition de la Forteresse de Cazal; la prife de plusieurs places Espagnoles dans le Pays-Bas en 1683. & celle de Luxembourg & de Tréves en 1684. La révocation de l'Edit de Nantes, arrivée en 1685, contribuaencore beaucoup à la rupture. On sçait les bruits désayantageux que les Protestans réfugiés semerent avec fureur à cet occasion dans toute l'Europe, au préjudice de la gloire & de la droiture des intentions du Roi, qu'ils prirent à tâche de noircit par les libelles les plus fanglans. Ces excès ne font nulle part mieux representés que dans un écrit qui parut en Hollande au commencement de 1690, intitulé, Avis important aux Réfugsés sur leur pros chain retour en France , &c. Cet ouvrage que quelques-uns attribuerent au fameux Bayle & qui pourroit bien être véritablement de lui est un des plus vifs qui ait été composé contre les Réfugiés. Leur humeur satyrique, & leur penchant au foulévement & à la révolte, y font peints avec des couleurs fi noires, que

Lyiij VIE DE M.

Après la prise de Philisbourg, M. de Feuquiere reçut ordre d'aller commander sur le Neckre, & établit sa demeure à Hailbron. A peine y sur-il, qu'il enleva la Garnison de Kreilsheim, composée de deux bataillons, qui surent faits prisonniers de Guerre, & de

rien n'est plus capable de les rendre à jamais odieux à toute la posterité. Par malheur pour eux , les reproches sanglans de l'Auteur de l'Avis n'étoient pas sans fondement. Les meilleures plumes du parti, qui entreprirent d'y répondre, sans ofer contester le fait, se tetrancherent à montrer que c'étoit à tort qu'on vouloit rendre le Corps des Réfugiés responsable de ces noires calomnies; & dans le projet que Bayle publia de son Dictionaire en 1692, il avoua que ce violent Sermon avoit du moins produit parmi eux un bon effet, ence qu'on n'étoit plus tant étourdi de leurs méchans petits livres saryriques. Enfir l'exclusion donnée au Cardinal de Furstemberg pour l'Electorat de Cologne, porta le dernier coup à la tranquillité de l'Europe. Le Roi comprit par-là ce qu'il devoit attendre de l'Empereur, s'il lui donnoit le tems de terminer la Guerre, qu'il foutenoit alors avec avantage contre le Turc, & de réunir avec lui toutes les Puissances jalouses de la grandeur de la France. Il crut devoir les prévenir, & il éclata par l'attaque de Philisbourg.

LE M. DE FEUQUIERE. 1xix quelque Cavalerie qui se sauva. Il partit de là à la tête de mille Chevaux, Cavaliers ou Dragons pour la course, dont on va parler.

Il pénétra en Allemagne, jufqu'aux portes de Wirtzbourg sur le Mein, de Rottembourg, de Nuremberg, d'Aichstadt. Un corps de Cavalerie sortit de Rottembourg: M. de Feuquiere le chargea avec tant de vigueur, qu'il la contraignit de rentrer dans cette Ville, & qu'il n'osa plus reparoître. Se repliant sur le Danube, il vint à Ulm.

Il força sur le Danube le Pont de Dilinghen, gardé par 500. hommes. Arrivé là de bonne heure, & se promenant avec quelques Officiers, il se trouva sur la partie de ce Pont, qui étoit en deçà du pont-levis. Les Ennemis lui criérent de s'éloigner, avec menace de tirer sur lui. Il leur répondit en Allemand, qu'ils ne

l'oseroient. M. le Duc d'Aumont. qui entendoit l'Allemand, lui dit: Eh! pourquoi ne l'oseroient-ils? M. de Feuquiere les pria de se retirer lentement. Resté seul, il prit ce moment pour disposer son attaque, telle qu'il la rapporte dans ses Mémoires. Il reconnut que le pont-levis n'étoit point crénelé, & qu'en s'approchant, on feroit à couvert du feu de l'Ennemi. Il proposa à des Dragons qui sçavoient nager, d'abbattre ce pont-levis. Ils l'abbattirent, & le pont tombant, ils se jetterent dans le Fleuve, & se sauverent à la nage. Les Ennemis se retirerent. Alors maître du pont, ses Partis coururent à 15. lieues audelà. Ausbourg même contribua pour son Territoire.

M. de Monclar qui ne connoissoit pas les vues de M. de Feuquiere, en étoit exraordinairement inquier, & l'obligea de le te M. DE FEUQUIERE. Ixx) retirer plútôt qu'il ne l'auroit fait. Se trouvant à la fource du Necker, il se couvrit de cette riviere, & revint tranquillement dans ses quartiers, avec tout son-butin.

Cette cours dura 35. jours. Pendant ce tems là, il répandit par tout la terreur, il chargea les Ennemis, où il-put les rencontrer, fans qu'illeur donnât le tems de se reconnoître, & établit les contributions dans un vaste Pays. Les Officiers les plus expérimentés l'admirerent. Rien ne l'inquiétoit : rien ne l'embarrassoit : il étoit toujours égal, & discernoit avec une sagacité surprenante, les avis saux des véritables.

C'est dans son extrême hardiesse & dans sa prudence qu'it trouvoit sa sûreté. S'il eût tenu une autre conduite j.il est à présumer que les Ennemis dispersés se seroient rassemblés, ou pour s'opposer à ses entreprises, ou Ixxij VIEDE M.
pour lui couper sa retraite. Sassis
d'étonnement, ils ne le tenterent
pas. Ils se contenterent de lui
faire donner de faux avis, pour
l'engager de se retirer. Il ne le sit
qu'en conséquence des ordres réitérés de M. de Monclar.

Vous avez beaucoup risqué, hui dit un de ses amis. Pas tant qu'on se l'est imaginé, répondir-il. C'étoit au commencement de la Guerre: on est plus ignorant alors. Je stavois à qui s'avois à faire; les Ennemis étoient épouvantés; ils me croioient plus fort que je n'étois, & je mé conservois toujours des moyens de retraite.

Au retour de cette course, il établit son quartier à Phortzheim, sur l'Entz. Les Ennemis se saissrent en même tems de Neubourg au-dessous, & d'Entz-Wahingen au-dessus de la riviere. Ces quartiers le resservaire trop: il ne put les soussrir, & les enleva à deux jours

LE M. DE FEUQUIERE. Lxxiij jours l'un de l'autre. Les deux Garnisons surent passées au sil de-l'épée. Le soldat étoit en surent de ce que quelques jours auparavant, les Imperiaux avoient inhumainement massacré un Lieutenant, & 30. Maîtres du Regiment de Villeroi, quelques heures après les avoir pris & leur avoir donné quartier.

Les jaloux du Marquis de Feuquiere prirent de-là occasion de l'accuser de cruauté; comme un Commandant, quelque absolu qu'il soit, pouvostarrêter le soldat, déterminé à user de représaille.

Brigadier depuis 4. à 5. mois, il sur fait Maréchal de Camp. De retour à Paris, M. de Louvois le manda à Meudon; & lui marqua combien il étoit satisfait de lui. M. de Feuquiere prit de la occasion de lui dire: Mais pourquoi donc, Monsieur, tout ce que javois eu l'honneur de vous proposer,

Tome I.

Ixxiv VIEDEM.

fe trouve-t-il renversé, & qu'on a
exécuté le contraire? (C'est qu'il
étoit persuadé qu'on auroit du
foutenir les quartiers qu'on venoit
d'abandonner au-delà du Rhin.)
Le Ministre impatient lui répondit: Je n'en ai pas été le maitre.
Croyez-vous qu'il me soit si facile de
faire tout ce que je voudrois? N'en
parlons plus.

M. de Feuquiere ajouta: On vous aura sans doute dit, M. que jai beaucoup gagné dans la course que j'ai faite. M. de Louvois lui répondit: Qu'est-ce que cela fait? jen suis bien aise; à quoi cela monte-t-il? A cent mille frants, répartit M. de Feuquiere. Je voudrois qu'ily en eut davantage, dit M. de Louvois. Quand ces bonnes gens, continua le Marquis de Feuquiere, avoient compté sur lable, les sommes ausquelles ils avoient été imposés, ils mettoient une somme à part. Je leur demandois ce

LE M. DE FEUQUIERE. 1xxv que c'étoit. C'est pour Monsteur, me discient-ils. Je l'ai mis dnns ma poche. Le Ministre lui répondit : Vous avez bien fait. Cette course rapporta trois ou quatre millions. Le Roi lui sit une gratissication de douxe mille livres.

En 1689. le parti que la Cour prit d'une défensive, qui nous sit perdre Bonn & Mayence, & la crainte d'une descente de la part des Anglois (n), sirent en-

(n) Nous étions depuis peu en guerre avec eux à l'occasion de l'usurpation de la Couronne d'Angleterre par Guillaume de Nassau Prince d'Orange, & de la fuite de Jacques II. A l'arrivée de son gendre, qui sur la fin de 1688. débarqua dans ce Royaume à la tête d'une Armée composée de vingt mille hommes, ce Prince infortuné ; obligé de descendre du trône, vint chercher en France, l'afile ordinaire des Rois malheureux, une retraite, où fa tête fut à couvert de la persécution de ses Sujets & de sa propre famille. Il y arriva au commencement de l'année 1689 & débarquale 3. de Janvier à Ambleteuse dans le Boulonnois. Ce n'est point ici le lieu d'examiner fi la conduite des Anglois en cette occasion n'étoit point contraire à toutes les Loix divines & humaines, fi dans la supposition que ce lxxvj VIE DE M. voyer M. de Feuquiere à Bourdeaux pour y commander.

Sur la fin de la Campagne, il reçut ordre d'aller en Piémont

droit réel ou chimérique, que certains Auteurs attribuent aux peuples sur ceux qui les souvernent, ait en effet quelque fondement, le consentement d'une partie seulement de la Nation suffisoit pour autoriser une telle démarche; & si au cas que la Nation Angloise fût autorifée à un pareil éclat, toujours infiniment odieux, de tous les Princes, Guillaume de Nassau étoit le seul, qui dût prêter les mains pour détrôner le Roi Jacques. On ne s'amusera point non plus à réfuter quelques Ecrivains, qui ont soutenu, que par la fuite du Roi d'Angleterre, le trône étoit censé vacant . & que la retraite de ce Prince étoit une abdication du moins présumée. Outre qu'ils ne prouvent point ce principe, sa fausseté saute aux yeux; & il n'y a personne de bon sens qui ne conçoive, qu'il auroit été fingulier d'exiger du Roi Jacques, que pour conserver ses droits sur le trône d'Angleterre, il s'exposât à porter sa tête sur un échafaut, comme il étoit arrivé à Charles I. son pere. Enfin on ne prétend point décider de la conduite de Jacques II. fi par un zele indiscret & peu éclairé, il ne donna point occasion à ses Eanemis de songer à le châtier de sa précipitation & de son imprudence. On se contentera d'observer, que ce changement de domination arrivé en Angleterre ne pouvoit manquer d'en apporter beaucoup dans les affaires de la France. Le

LE M. DE FEUQUIERE. IXXVIJ On étoit encore incertain du parti que prendroit M. de Savoye. Ce fut fous prétexte de le fervir, que M. de Feuquiere attaqua les Vaudois (0) aux Quatre-

Prince d'Orange naturellement opposé aux François, Général des Alliés dans la guerre de 1672. le Héros des réfugiés, ennemis mortel du Royaume, se trouvant à la tête d'une Nation fiere, jalousé de nos prospérités, & étant redevable de son étropérités, & étant redevable de son étropérités, & étant redevable de son étropérités, a de la maise précédente, alloit infailliblement joindre l'Angleterre à la Hollande, & opposér aux progrès de ce Prince ces deux Puislances Martimes. La France ne pouvoir donc éviter d'avoir la guerre aver l'Angleterre. Elle crut devoir la prévenir, & la lui déclara au mois de Juin de cette année.

(ø) Ces Vaudois qu'on appelloit encore affez communément les Barbers, étoient les reftes des anciens Vaudois, ou Pauvres de Lyon, qui dans le terms de la perfécution qu'il avoient foufferte, étoient allés chercher dans les vallées de la Savoye & du Piémont un affle; où leur vie fut à couvert; gens ruftiques & groffiers, ignorans au delà de tour ce qu'on peut dire, différant en pluseurs points de leur croyance des dogmes reçus par les Réformés, mais qui en faveur de quelque conformité apparente, avoient accordé aux Réfugiés de France une retraire dans leurs tochess.

lxxviii Vie de M. Dents, poste le plus inaccessible des Montagnes & qui leur avoit toujours servi de refuge dans les Guerres qu'ils avoient en à soutenir contre les Ducs de Savoye. Il se conduisit avec tant d'habileté, qu'il les obligea de l'abandonner, & qu'il les auroit taillés en piéces, si M. de Clérambault se fût opposé à leur retraite, comme il le pouvoit & le devoit. Il força les Vaudois ou Barbets, & les Religionnaires François, dans Bazeille, & les chassa des Vallées de S. Martin. On ne doutoit pas que le Duc de Savoye ne fût en liaison avec eux, & qu'il n'en attendît des services importans,

dans la vûe de refferrer Pignerol. Au retour de l'une de ces Expéditions, M. de Clérambault cherchant avec deux Compagnies de Grenadiers, le chemin le plus court pour fe rendre à Pignerol, donna dans un des postes occuLE M. DE FEUQUIERE. Ixxix pés par les Troupes du Duc de Savoyer M. de Clérambault & son escorte furent faits prisonniers de guerre. Ce fur là le premier acte d'ofilité de la part de ce Prince contre la France.

- Jusques là on n'avoit paru faire la guerre qu'aux Barbets & aux Religionnaires François, réfugiés chez eux. M. de Savoye le fouffroit impatiemment, fans qu'il osât le marquer. La Guerre ouvertement déclarée en 1690. ne se fit d'abord que foiblement. M. de Catinat se contenta d'entrer avecune petite armée, dans la Plaine du Piémont. Le Duc de Savoye eut le tems de rassembler le peu de Troupes qu'il avoit, d'en lever de nouvelles, & de recevoir le secours peu considérable d'Espagnols, qui lui venoit du Milanès. Ce Prince se crut alors assez fort, & assez avantageusement campé, pour nous attendre à

Ixxx VIE DE M.
Staffarde; il y fut battu. Le fecours de plus de 4000. hommes, qu'il reçut d'Allemagne peu de jours après, ne lui fervit qu'à réparer la perte qu'il venoit de faire. M. de Feuquiere commandoit l'Infanterie à cette Bataille. La Campagne finie, il reçut ordre de commander l'hiver dans Pi-

gnerol.

M. de Louvois regardoit cette Place comme bloquée. Elle l'étoit effectivement; d'un côté, par les Montagnes qui la féparent de la France, remplies de Barbets; & de Religionnaires; de l'autre, par le Piémont, devenu notre Ennemi. M. de Louvois lui donna une forte Garnison d'Infanterie. Le Marquis de Feuquiere lui représenta qu'il auroit besoin de Cavalerie. Je le sçais bien, lui répondit M. de Louvois; mais vous n'auriez pas de quoi la faire subssifier : vous y avez la Compagnie Franche

LE M. DE FEUQUIERE. IXXXJ de Poule ; & c'est tout ce qu'on peut vous donner. Le Marquis de Feuquiere lui fit connoître que la Compagnie de Poule seule lui feroit inutile, & que s'il lui envoyoit dix Escadrons, il les feroit subsister. Il en obtint quatre.

Il est étonnant qu'il ait pû avec fa seule Garnison, dans le cours de cet hiver, éloigner les environs de Pignerol, les Barbets & les Religionnaires. Il les cherchoit & les attaquoit par-tout. Par cette conduite il rendit le chemin des Vallées libre jusqu'à Briançon.

Il enleva dans Luzerne (p) au

<sup>(</sup>p) On ne peut s'empêcher de relever ici l'Historien réfugié, sur la description qu'il donne de cette expedition au 3e. Livre de son Histoire. On ne lui fait point un crime de l'avoir fixé au 18. Avril , quoiqu'elle ait été entreprise au mois de Janvier. On est prévenu affez généralement, qu'il n'y a aucun fond à faire sur son exactitude à citer les dattes. Ce qu'on ne sçauroit lui pardonner, c'est que quoique par tout ailleurs il ait grande atten-

lxxij VIE DEM.
mois de Janvier 1690. un Bataillon du Régiment de Loches,
composé de Réfugiés François.
Le soir qui précéda cette expédition, il donnoit à souper & les
violons aux Dames. Sur les onze
heures un Officier vint lui faire un
figne, dont personne ne s'appercut. C'étoit pour l'avertir que tout
étoit prêt. Le Marquis de Feuquiere quitta la compagnie, sous
prétexte d'une migraine: il se mit
à la tête de se détachemens, &
se retrouva le lendemain matin
dans Pignerol, avec les Dra-

tion à vanter le Regiment de Loches, il lui fublitue en cette occasion quelques Troupes des Vaudois, & ce qui est encore beaucoup plus important, qui l'défigure ce fair, en difant que ces Vaudois prétendus se faissrent de la montagne, que les François avoient négligé d'occuper, ensorte que ceux ci surent trop heureux dans leur retour d'échapper à la fureur de leurs Ennemis. Cependant il est constant au contraire, que ce sur par le chemin de la montagne, que M. de Feuquiere marcha aux Résugiés rensermés dans Luzerne; & que ce Bataillon de Loches sur presque tout entire passe dans il de l'épée.

LE M. DE FEUQUIERE. Ixxxiij peaux de ce Bataillon, qui avoit été forcé & tout passé au sil de l'épée, sans que personne de la Ville eut aucune connoissance de

cette expédition.

Au mois d'Avril fuivant il retourna à Luzerne, pour achever de le détruire entierement, & pour ôter par - là aux Barbets & aux Religionnaires François, tout moyen de s'y rétablir. Il y employa trois jours; ils eurent le tems de s'assembler, & de se saisir des passages & des hauteurs des monragnes pour lui couper sa retraite. A fon retour, il surmonta tous les obstacles en chassant ces Barbets des postes, dont ils s'étoient emparés. Dans ces occasions les Régimens de Milice donnerent autant de preuves de valeur que les meilleures Troupes. Il n'accepta pas le secours de Cavalerie, que M. de S. Silvestre lui avoit offert, pour se retirer par la plaine à Pignerol.

lxxxiv VIE DE M.

Mallet qui commandoit ce Corps de Barbets & de Religionnaires, s'étant trouvé quelques années après aux Bains de Bourbon, accablé de rhumatifines, dit à M. le Come de Feuquiere: C'est à M. votre frere que j'en suis redevable: il nous a bien tourmentés.

Le Marquis de Feuquiere avec le peu de Cavalerie qu'il avoit, ne répandit pas moins la terreur dans la plaine de Piémont, qu'il avoit fait jusqu'alors dans les Monta-

gnes, avec fon Infanterie.

A la fin de l'année 1690. il enleva dans le Château d'Orbassan, à une lieue & à la vûe de Turin, & de la Cavalerie qui étoit dans cette Ville & dans Montcallier, une Compagnie du Régiment des Gardes du Duc de Savoye. Il sit attacher le Petard à la porte. Son Petardier tué par le Sentinelle, il attacha lui-même le Petard. Les Ennemis sorcés dans la premiere

LE M. DE FEUQUERE. IXXXV cour, se rendirent prisonniers de Guerre. Il se retira tranquillement. Il se servoit dans la Plaine de sa Cavalerie, & pour répandre l'épouvante, & pour foutenir fon Infanterie dans l'exécution de ses

entreprifes.

Au mois de Janvier 1691. il enleva aussi dans la Ville de Savillan, les quatre Compagnies des Gendarmes du Duc de Savoye. Cette derniere action fut des plus surprenantes. Des Officiers de ce Corps avoient représenté à ce Prince, qu'il étoit à propos qu'il y eût de l'Infanterie dans cette Place; il leur répondit : Feuquiere vous inquiéte trop.

Le Marquis de Feuquiere, dans la vûe de détourner l'attention de l'Ennemi , avoit fait par de petits partis donner de fausses allarmes aux endroits les plus opposés à Savillan. Il connoissoit par lui-même la situation de cette

VIE DE M. 1xxxvj Ville. Un Païfan qui lui fervit de Guide & d'Espion, étoit venu l'instruire de ce qui s'y passoir, avec tant d'exactitude, que tout fe trouva conforme au rapport qu'il lui en avoit fait. Le Marquis de Feuquiere regla sa disposition fur ces avis & fur les connoissances qu'il avoit de l'état de cette Place, qu'il trouva mal gardée, & qu'il abandonna aussi-tôt, parce qu'elle n'étoit pas à portée d'être conservée. Il fit en trente heures plus de vingt-huit lieuës : il passa & repassa le Pô, & deux autres Rivieres.

Le Duc de Savoye, piqué au vif, lui tendit un piége. La Garnison de Veillane se relevoit de quinze en quinze jours. Un Païsan aposté vint lui donner avis, qu'il seroit facile de l'enlever, soit en allant, soit au retour. Il approuva ce que l'Espion lui proposoit, & prir jour pour l'exécuter.

LE M. DE FEUQUIERE. IXXXVIJ Mais lui ayant fait plusieurs questions sur différens sujets, il le trouva si capable qu'il lui devint suspect. Il est observer, & le jour pris pour l'exécution sur sous divers prétextes remis à la quinzaine.

Il fe servit de ce délai, pour s'éclaircir. Il apprit que M. de Savoye avoit fait faire à ses Troupes des mouvemens qui avoient rapport à cet objet, qui joints à d'autres circonstances acheverent de le persuader qu'on lui avoit rendu un piége. L'Espion qui auroit couru risque d'être pendu, s'étoit évadé.

Lorsque le principal Espion n'est pas dans la tête du Général, il court risque d'être trompé par des rapports souvent saux, ou du moins incertains, que lui sont les Espions & les Déserteurs.

Pendant tout le tems qu'il a commandé dans Pignerol, l'alxxxviij VIE DE M. bondance & la propreté y ont regné. L'une & l'autre lui paroiffoient nécessaires pour la conservation de la santé.

M. de Louvois disoit que M. de Feuquiere ne trouvoir rien difficile, & qu'il exécutoir audelà de ce qu'il avoit promis. Les Barbets publioient qu'il étoit sorcier. (q) Prévenu de cette solle idée, ils ne se croioient nulle

(q.) Il n'est pas surprenant que des peuples groffiers, tels que les Vaudois, ayent donné dans une idée si extravagante & si ridicule. C'est le propre de la peur & de l'ignorance, d'attribuer à des causes supérieures tout ce qui fait sur les esprits une impression violente. On seroit peut-être étonné avec plus de raison, de ce que la même idée s'est trouvée chez des gens qui passent pour plus éclairés. On sçait que M. le Maréchal de Luxembourg a été de même généralement regardé comme sorcier par tous les Réfugiés de France. Le fait est si public & si certain, qu'ils n'oseroient le défavouer. Mais que conclure d'une opinion fi folle, finon que M. de Luxembourg étoit pour nos Réformés, ce que M. de Feuquiere étoit pour les Barbets, & qu'au nom de ces Généraux la peur, mere des imaginations chimériques, étoit égale de part & d'autre.

part en sureté. Tiré de près, de haut en bas dans une action, il eutassez de peine à se débarassez de son cheval tué sous luin. L'équipage en sur porté à Turin. Ils crurent que le Marquis de Feuquiere avoir été tué: le bruit qui en couru s'étant trouvé faux, il sur décidé qu'il étoir socier.

Il ne le fut point à Veillane. M. de Catinat y commandoit en personne. Cette entreprise ne réufsit pas pour les raisons que M. de Feuquiere, qui s'étoit emparéde la Ville, rapporte dans ses

Mémoires.

M. de Louvois employa l'hiver entier à faire porter dans Pignerol fur les Mulets, les muinions de guerre & de bouche, nécessaires pour la Campagne suivante de 1691. (r) dans le Pié-

<sup>(</sup>r) Dans la Campagne de 1690. le Prince de Wâldeck qui commandoit en Flandres l'Armée des Alliés, avoit été battu à Fleurus par: M. de Luxembourg. Celle de 1691. ne fut. Tome I.

lxc VIE DE M. .
mont. Elle devoit commencer
par le Siége de Turin. Ce projet

pas moins favorable à la France de ce côtélà. Le Roi s'étant presenté en personne devant Mons vers la fin de Mars, emporta cette place au bout de huit jours à la vue du nouveau Roi d'Angleterre, le Prince d'Orange, qui étoit accouru au secours à la tête de quarante mille hommes, & que le Maréchal de Luxembourg força d'être simple spectateur de cette prise. Ce Général à qui le Roi avoit laissé ensuite le commandement de son Armée, tint de même les Ennemis en échec pendant tout le reste de la Campagne. Enfin profitant de la négligence avec laquelle le Prince d'Orange décampoit de Leuze, pour mettre ses Troupes en Quarrier d'hiver, il attaqua & tailla en piéces une partie de son arriére-Garde au passage de la Catoire. L'Historien de Louis XIV. que j'ai souvent cité, a sans doute voulu épargner au Prince d'Orange la honte de cet échec, en supposant qu'alors il avoit quitté l'Armée, & en avoit remis le Commandement au Prince de Waldeck. C'est ainsi, quand le cœur est partagé, qu'on ne peut faire plaisir à l'un, que ce ne soit aux dépens de l'autre. Il est vrai que pour adoucir le tort, qu'on fait injustement on cette occasion au Prince de Waldeck, on prétend que l'avantage fut égal de part & d'autre. Mais en ceci, comme dans tout le reste, le récit de l'Historien réfugié a grand besoin d'être rectifié sur les Mémoires de M. de Feuquiere.

LE M. DE FEUQUIERE. xcj fut changé en celui de prendre Veillane, Carmagnole & Côni.

Après la prise de Veillane; on marcha à Carmagnole. La blessure que M. de Tessé avoir reçue au Siége de cette premiere Place, le mettoit hors d'état de fervir. Le Marquis de Feuquiere devenu par-là le plus ancien Maréchal de Camp de l'Armée fut chargé de faire devant Carmagnole l'ouverture de la Tranchée. Elle se sit par deux endroits qui n'avoient aucune communication l'un avec l'autre; du côté de la Campagne, & du côté du Fauxbourg que les Ennemis avoient abandonné. Il l'ouvrit entre ce Fauxbourg & le Corps de la Place qui n'en étoit pas éloigné. Il choisit ce côté-là par prédilection pour le Régiment de Feuquiere, dont il avoit été long - tems Colonel, & que M. fon frere commandoit alors. Le Régiment de h ii

VIE DE M. la Marine ouvrit la tranchée du côté de la Campagne. Ce Régiment y fut tranquille : tout le feu de la Place se tourna du côté

du Fauxbourg. Le Marquis de Feuquiere avoit ordre de former une Parallele, entré la Place & le Fauxbourg, qui étoient, comme on l'a remarqué, peu distans l'un de l'autre. La nuit étoit si claire que les Travailleurs étoient trop expofés. Ce fur pour les garantir du plus grand danger, qu'il plaça dans les parties supérieures des maisons du Fauxbourg, des Détachemens, pour tirer sur la Place, en attirant sur eux le seu de l'Ennemi, ces Détachemens le détournoient de la tranchée, & ils empêchoient de le diriger sur les Travailleurs, qui par-la se trouverent plus en sureté, entre deux feux terribles. Sans cet expédient, ils y auroient tous péris, LE M. de FEUQUIERE. xciij & la parallele n'auroit point été formée. Cette action a quelque rapport à cellle de l'Ouvrage à corne de Bouchain, en ce qu'en attirant le feu des Affiégés fur la tranchée, on le détournoit des Travailleurs. Elles ont réuffi toutes deux.

A peine eut-on commencé le travail, qu'il le visita tout le long de la parallele. M. fon frete l'y fuivit avec quelques Officiers, & lui dit quelques jours après : Il me semble que nous nous serions forz bien passés de cette promenade. M. le Marquis de Feuquiere lui répondit : Vous ne sçavez pas pourquoi je l'ai fait? C'est qu'on m'a rapporté que Paysac s'est vanté qu'il se trouveroit à l'ouverture de la tranchée, pour m'examiner. J'ai été bien aise de lui faire connoître qui j'etois. Tout ce qui me peinoit, c'est que vous y fussiez. C'étoit pour vous détourner, que je vous avois dit

xciv VIE DE M.
de demeurer avec les Grenadiers de
votre Régiment jusqu'à ce qu'on
eût ouvert la porte de la cour, où
ils étoient.

Ces Grenadiers étoient la pour soutenir les Travailleurs: ils y étoient en sureté: ils avoient he foin d'un débouché, pour se porter aux Ennemis, en cas de sortie. La porte ouverte peu de tems après, son frere le rejoignit. Paysac étoit un des braves de M. de Barbesieux. Cette espece de gens est souvent plus dangereuse qu'utile dans les affaires.

M. de Catinat vint le matin à la tranchée. On s'apperçut qu'à fon retour, le foldat lui faisoit peu d'accueil lorsqu'il repassoit. Un Irlandois qui servoit depuis long-tems dans le Régiment, dit à haute voix, Feuquiere brave, Feuquiere pas B... Ces paroles firent conjecturer que quelqu'un de la Troupe avoit mal parlé du

LE M. DE FEUQUIERE. xcv Marquis de Feuquiere. On ne se trompoit pas. L'événement de l'entreprise sur Veillane, avoit mis quelque mesintelligence entre eux.

Dès qu'on se fut rendu maître de Carmagnole, on y mit une forte Garnison: on travailla à rendre cette place meilleure: on y établit des dépôts, & on se prépara à faire le Siége de Côni.

M. de Catinat détacha pour ce Siége le Marquis de Feuquiere, avec huit Bataillons feulement & quelques Escadrons. Ce dernier lui représenta qu'il ne lui donnoit pas affez de Troupes. Ces rémontrances furent inutiles. Arrivés devant Côni, & mieux instruit encore, il redoubla ses instances pour obtenir un plus grand nombre de Troupes. Dans cet intervale, le Prince Eugene passa pendant la nuit à côté de notre Armée, campée aux envi-

xevj Vie de M. rons de Carmagnole, & fit entrer dans Côni, avec peu de perte, le secours qu'il y conduifoit. Il se retira ensuite avec le reste de son Détachement dans le Montdevis. De-là, il prit son tems pour rejoindre le Duc de Savoye fur les hauteurs de Turin, M. de Catinat ressentit alors, que le Marquis de Feuquiere avoir eu raison : il lui envoya un renfort de six Baraillons. & de quelques Escadrons, Dragons & Cavalerie. Il y joignit de trop M. de Bulonde, Lieutenant Général, qui par conséquent devoit être chargé de la conduite du Siége. On a sçû depuis, qu'avant que M. de Bulonde partît pour cette expédition, il avoit demandé à M. de Catinat, comment il devoit en user avec le Marquis de Feuquiere, & que M. de Catinat pour toute réponfe , lui avoit dit : " De quoi vous embarassez-

LE M. DE FEUQUIERE. XCVIJ embarassez-vous ? C'est vous qui commander.

Ce renfort étoit encore trop foible. Cependant on ne laissa pas de pousser le Siége avec assez de succès, jusqu'à l'attaque de la contrescarpe, qui fut manquée avec perte; parce qu'elle avoitété prématurée. Julien qui y commandoit pour les Ennemis, & qui depuis est entré au service du Roi, s'est rendu célébre par la défense de cette contrescarpe. La nouvelle de ce mauvais fuccès fit faire à M. de Catinat de plus férieuses réfléxions. Au moment qu'il envoyoit aux Assiégeans un fecours plus confidérable, il apprit que le Siége étoit levé, & que M. de Bulonde étoit déja avec ses Troupes à Ville-Falet, qui est à deux lieues de Côni. Il fit rentrer dans fon Camp, le secours qui étoit prêt à partir.

Tous les efforts du Marquis Tome I.

reviij VIE DE M. de Feuquiere, pour détourner M. de Bulonde d'abandonner ce Siége, avoient été inutiles. Abbatu par le mauvais fuccès de la contrescarpe, frappé d'une terreur panique, qui lu faifoir toujours voir les Habitans du Montdevis prêts à fondre fur lui, livré à de mauvais conseils, M. de Bulonde, qui ne connoissor que le service de la Cavalerie, étoit devenu incapable d'entendre rai-

fon.

On a peine à comprendre pourquoi M. de Catinat vouloit qu'on fit le Siége de Côni avec fi peu de forces, fi ce n'est qu'il connoissoit mal l'état de cette Place. Aussi le Marquis de Feuquiere qui le connoissoit, insista-t-il fortement pour avoir un Corps de Troupes plus considérable. L'Armée de M, de Savoye, campée sur les hauteurs de Turin, d'où elle n'osoit descendre.

LEM. DE FEUQUIERE. xcix n'étoit que de 14. à 15000: hommes. L'Armée du Roi, campée près de Carmagnole, étoit avec les Troupes du Siége de 30. à 35000. De maniere que M. de Catinat auroit pû en détacher pour ce Siége 15. à 18000. il auroit même pû, avec le refte de fon Armée, fe tenir moins éloigné de Côni, pour être plus à porté d'envoyer les fecours nécessaires.

Quoique M. de Catinat eût formé le projet de ce Siége, & que M. de Bulonde eûr été chargé de l'exécution, cependant des gens mal-intentionnés oferent en attribuer le mauvais fuccès à M. de Feuquiere. Comme ce qu'ils lui imputoient n'étoit pas même vrai-femblable, ils furent bien-tôt forcés de fe réduire à publier qu'il en avoit ressentium une maligne joye, parce qu'on lui avoit ôté le Commandement de ce

Siége; mais des discours si calomnieux ne découvroient pas moins, sans qu'ils y pensassent, leur malignité, que la bonne opinion qu'ils avoient conçue, mal-

gré eux, de fa capacité.

Après la levée du Siége de Côni, M. de Catinat chargea le Marquis de Feuquiere de conduire à Casal une nouvelle Gardifon, & de ramener celle qui y étoit. Il parti du Camp de Poirin, qui en étoit éloigné d'environ 15, lieues. Il falloit prendre les momens favorables. Il alla à Casal, & en revint heureusement.

Au milieu de la Campagne, le Duc de Savoye recut d'Allemagne un fecours confidérable, qui le mit en état de reprendre Carmagnole. Nous étions campés à Saluces. Ce Prince vint camper à Revelyvis-à-vis de nous. Il nous coupoit toute communi-

le M. de Feuquiere. cation avec Pignerol, d'où nous tirions nos vivres. Lui - même trop éloigné de Turin, n'étoit pas plus commodément à Revel. On crut pendant quelques jours qu'il nous attaqueroit. Il se retira le premier vers Turin, & nous nous retirâmes vers Pignerol.

Comme nous avions peu de chose à faire, on se servit de cette occasion pour détruire aux environs de Pignerol quelques habi-tations de Barbers. M. d'Elbeuf fut commandé pour cette expédition. Son Détachement étoit de 3000 hommes, choisis dans PInfanterie. Il exécuta facilement ce qu'on lui avoit ordonné, & content du succès, il ne pensoir qu'à se retirer; mais les Barbets s'étoient, sans qu'il s'en désiât, emparés des hauteurs qui dominoient fur son passage. Ils l'attaquerent de-là si vivement, qu'ils le mirent en désordre, qu'ils lui tuecii VIE DE M.

rent beaucoup de monde, & qu'ils firent des prisonniers. M. Pelot, un des Colonels, fut du nombre de ces derniers. M. d'Elbeuf dit au retour à M. de Catinat; Envoyez y une autrefois ce Diable de Feuquiere: il scait mieux que nous, comment il faut s'y prendre avec ces Messieurs-là.

Leur maniere de combattre étoit de ne jamais attendre, lorsqu'on marchoit à eux; de se retirer, fans qu'ils se découvrissent; d'assembler leurs Troupes par des fignaux, & d'attaquer dans la retraite, en conservant toujours les hauteurs. Le Marquis de Feuquiere qui la connoissoit, ne se seroit pas retiré par le même chemin qu'il étoit venu : il les auroit par là mis en défaut, du moins en partie. Il auroit aussi assûré sa retraite autant qu'il lui auroit été possible, par des Détachemens placés sur les hauteurs, qui en se

LE M. DE FEUQUIERE. ciij tetirant, se seroient soutenus les uns les autres. Ces précautions n'ont pas empêché qu'il n'eût quelques perdu du monde, mais il en a moins perdur, & jamais il n'a été mis en désordre.

A la fin de la Campagne de 1691, il revint à la Cour. Au commencement decelle de 1692. le Roi le dessina à servir en Allemagne sous le Maréchal de Lorges. (s)

(s) Dans le cours de cette Campagne, les grands coups se frapperent en Flandres. La révolution surprenante arrivée en faveur du Prince d'Orange, n'avoit apporté aucun changement dans la fortune à la Guerre. En devenant Roi d'Angleterre, il n'étoit pas devenu plus heureux dans ses entreprises militaires. Il est certain qu'après tous les éloges qu'on a faits de ce Prince, après qu'on n'a pas craint de réunir dans lui toutes les qualités capables de former un des plus parfaits Capitaines, la prudence, la valeur, l'intrépidité, la fermeté d'esprit, l'habileté dans le métier de la guerre, on a peine à comprendre comment il s'est pû faire qu'il ait cependant toujours été malheureux dans ses projets, toujours furpris, toujours battus, & après s'être yû pendant un affez grand nombre de

## civ VIE DE M.

Ce fut pendant cette Campagne, qu'ayant été chargé de défendre le Spireback, il foutint avec un petit Corps d'Infanterie,

Campagnes, à la tête des plus belles Armées, comptant à peine deux ou trois actions d'éclat qui lui avent réussi. M. le Prince d'Orange n'auroit il point eû réellement tous ces grands talens, que ces Panégyristes lui ont attribué, & seroit-il redevable à la flaterie de la réputation qu'on a prétendu lui donner dans l'Histoire ! ou bien est - ce que l'étoile des plus grands hommes seroit soumise ellemême à quelque astre dominant, capable de détruire par son ascendant ses influences les plus favorables? Quoiqu'il en soit, on ne peur disconvenir que le destin de Guillaume de Nassau ne fût obligé de céder, toutes les fois qu'il se trouvoit en compromis avec celui de Louis X I V. Ce Général des Alliés se voyoit en Flandres à la tête d'une Armée de cent mille hommes, capable d'exécuter les plus grands deffeins. Dans ces circonftances le Roi entreprend le Siège de Namur, la plus forte place des Pays-Bas Efpagnols, à la vûe de cette Armée Ennemie; & en dépit de ces nombreux Bataillons, malgré les obstacles de la saison, ce Prince oblige Namur à capituler, après un mois de Tranchée ouverte. Depuis le départ du Roi, le Prince d'Orange ne fut pas plus heureux contre M. de Luxembourg Son génie étoit encore soumis à celui de ce grand Homme

de Cavalerie & de Dragons, réduit par la maladie à moins de 3000. hommes, le feu, & les efforts de l'Armée du Prince de Bade, composée de 42. Bataillons, & de cent Escadrons.

L'attaque dura depuis 4. heures du soir jusqu'à minuir. L'Armée ennemie campée auprès de Manheim, avoit passé le Rhin à

de Guerre. Après avoir été surpris à Leuze l'année précédente par la vigilance & l'activité de ce Général, il tenta vainement de le surprendre à son tour à Steinkerque. On sçait que le Maréchal de Luxembourg avoit été trompé par un faux avis donné par un Espion qu'il entretenoit auprès du Prince d'Orange, & qui avoit été découvert. Les Alliés marchoient donc contre l'Armée du Roi comme à une victoire affurée, & nous ne pouvions manquer d'être taillés en piéces lorsqu'à la vûe du Générale François, toute l'ardeur de M. le l'rince d'Orange se glaça. Ce projet qu'il avoit si heureusement imaginé, & mené fi adroitement jusqu'au point de son exécution, alla échouer contre le peu de réfiftance qu'il trouva dans une Brigade -d'Infanterie; & il fut battu, en voulant battre un Ennemi, qui pour n'être point sur ses gardes, n'en étoit pas pour lui moins redoutable.

cvj Vie de M.
Santhoven. Notre principale Armée campée à Markeim, étoit à neuf lieuës du Détachement du Marquis de Feuquiere, qui profita de la lenteur des Ennemis, pour se retrancher. Il se maintint dans son poste avec sant de valeur, & de prudence, qu'après une grande perte de la part des Ennemis, & peu de perte de la sent de Valeur, la marche du Maréchal de Lorges sit abandonner au Prince de Bade son entreprise sur le

Spireback.

Dans le cours de la même Campagne, l'Administrateur de Wirtemberg vint avec 5000 chevaux camper près d'Entzwahingen. Il s'y croyoit en sûreté. Cependant il y sur battu & fair prisonnier. Le Marquis de Feuquiere rapporte cette action au chapitre des Campennens, sans qu'il y dise un seul mot de lui. On sçait quelle part il a eu à cette

LE M. DE FEUQUIERE. CVIJ affaire, & pour le projet & pour l'exécution. Il étoit de jour. Il a voulu en laisser tout l'honneur au Maréchal de Lorges.

Au mois de Mars 1693. il fur fair Lieutenant Général, & defitiné à servir sous le Maréchal de Luxembourg (t). Il eut une gran-

(t) La Campagne de 1693, ne fut pas plus heureuse pour les Alliés, que la précédente. On verra dans les Mémoires de M. de Feuquiere les raisons qui engagerent le Roi à quitter la Flandre, presque aussi-tôt après qu'il s'y fut montré à la tête de ses Armées. Mais malgré l'absence du Monarque, ses armes ne laisserent pas toujours d'être triomphantes de ce côté là . & le Maréchal de Luxembourg, qui après le départ du Roi avoit pris le commandement des Troupes, scut encore conserver cette fois l'ascendant qu'il avoit sur le Prince d'Orange. Inférieur en nombre & en qualité de Troupes. il amusa ce Prince par des mouvemens feints, & des démonstrations qui n'avoient pour objet que de lui faire prendre le change. Il le tint en échec par des inquiétudes qu'il lui donna pour des Places, sur lesquelles il n'avoit aucun dessein. Enfin il remporta sur lui à Nerwinde une victoire complette, qui dans le mois de Septembre suivant fit perdre Charleroi aux Alliés. L'Historien réfugié que j'ai cité, est admirable dans le détail qu'il donne de eviij VIE DE M. de part, comme on le voir dans fes Mémoires, au gain de la Bataille de Nerwinde, où le Prince d'Orange fut défait.

En 1694. il eut auffi part à la belle marche que fit M. de Luxembourg, depuis Vignamont & Hui jusqu'à Courtrai. Il la rapporte dans ses Mémoires, avec quelques autres qui méritent d'être connues.

La mort du Maréchal de Lu-

cette fameuse Bataille, & des circonstances qui la précédérent Il affüre d'abord que M. de Luxembourg avoit véritablement dessein de faire le Siége de Liége; & à la page suiv. il reconnoît que les mouvemens de ce Général sur cette Place n'étoient qu'une feinte. Ensuite après une description peu exacte de la Bataille, il finit par une gasconade, en rapportant la perte que nous fimes en'cette occasion, & en disant que M. de Luxembourg ne profita point de cette victoire, quoiqu'il nous apprenne dans la suite, que la prise de Charleroi en sut le fruit. Mais il n'a garde de rapporter que l'affaire de Nerwinde couta au Prince d'Orange cent quatre pièce de canon, un nombre prodigieux d'Officiers, & plus de dix huit mille hommes tués ou faits prisonniers.

TE M. DE FEUQUIERE. cix xembourg, qui arriva au mois de Janvier 1695. (u) apporta un grand changement dans la conduite de la Guerre. M. le Maréchal de Villeroi lui fuccéda dans le Commandement. Le Prince d'Orange affiégea Namur, & le prit. M. le Maréchal de Villeroi voulut s'en venger par le bons-bardement de Bruxelles.

Le Marquis de Feuquiere com-

(u) Ce fut au commencement de cette année 1695, que mourut M. le Maréchal de Luxembourg. Par cet accident la France perdit un de ses plus fermes appuis, & le Prince d'Orange se vit délivré d'un adversaire redoutable. Ce Général qui marchant sur les pas des Condés & des Turennes, avoit soutenu si dignement la gloire de la Nation, tandis qu'il repandoit la terreur & la confusion dans le cœur des Puissances Ennemies, eut pour successeur le Maréchal de Villeroi. Ses premiers exploits firent comprendre ce qu'on devoit attendre de lui pour la fuite. Dans cette seule Campagne il manqua deux fois l'occasion la plus favorable de tailler en pièces un Corps confidérable des Ennemis, & laissa perdre tranquillement la forte Place de Namur, à la prise de laquelle M. de Luxembourg avois contribué avec tant de gloire.

mandoit toute l'Infanterie Françoise, le jour de la célébre retraite du Prince de Vaudemont. Il proposa de charger l'arriere-Garde des Ennemis, & insista sur

la facilité de la défaite.

Pendant la Campagne de 1695. il servit en Flandres, & sut détaché par le Maréchal de Villeroi, pour investir Deynse, avec un Corps de Cavalerie. Cette Place étoit hors d'insulte. Quoiqu'il n'eût point d'Infanterie, il entreprit cependant de s'en rendre maître par les voyes de négociation. Il s'y prit si adroitement, qu'il engagea le Gouverneur & les deux Bataillons, dont sa Garnison étoit composée, de se rendre prisonniers de Guerre. Dans la fuite ce Gouverneur fut mis au Conseil de Guerre, & condamné à être dégradé des armes,

Les Campagnes de 1696. & de 1697. ont fourni peu d'occa-

LE M. DE FEUQUIERE. cxj fions propres à mettre au jour, les talens d'un homme de Guerre, tel que lui. La paix fur conclue à Rifwick en 1697. (x)

(x) Elle avoit été précédée de la paix particuliere du Duc de Savoye, conclue avec la France en 1696. à des conditions', telles que ce Prince n'auroit ofé les espérer, s'il cut reuffi dans toutes ses entreprises. Au reste plusieurs raisons contribuerent à la paix. Jusqu'en 1695, tous les événemens de la Guerre avoient été heureux au Roi, partout où elle se faisoit. Ce Monarque avoit fait perdre aux Alliés plus de 200000. hommes, qui avoient péri dans les différentes actions où les Généraux François avoient battu les Troupes des Confédérés. Il leur avoit enlevé des Places confidérables, tant par leur force, que par leur fituation. Il ne leur restoit plus en Flandres que Mastrik & Louvain, pour mettre Amsterdam & Bruxelles à couvert de la domination Françoife; & dans tous les autres Pays où ce Prince avoit porté ses armes triomphantes, elles y avoient également prospérées. Cependant la France victorieuse de toutes parts commençoit déja à se lasser de ses succès. Les grands efforts qu'elle faisoit, pour se rendre supérieure à toutes les forces de l'Europe réunies contre elle, l'épuisoient d'hommes & d'argent. Dès-lors la paix lui eût été avantageuse à tous égards; & dans les circonstances où elle se trouvoit, elle ne pouvoit que lui être infiniment glorieuse. Un intérêt plus pressant engageoit encore le Roi à souhaiter la fin de la guerre. La

cxii VIE DE M.

Toutes les actions que l'on n'a presque sait qu'indiquer ici, sont rapportées plus au long dans ses Maximes Militaires.

fanté de Charles II. Roi d'Espagne déperissoit fensiblement. Ce Prince n'avoit point d'enfans, & fa fuccession revenoir naturellement, & par droit de proximité à un des Princes de la Maison de France. Il eût été fâcheux pour Louis XIV. que cette grande révolution fût arrivée dans un tems où la Guerre avoit soulevé contre lui toutes les Puissances de l'Europe. Pour affürer la Couronne d'Espagne à sa Maifon, il avoit besoin d'une conjoncture plus tranquille. C'est ce qui l'avoit engagé à tourner toutes ses vûes du côtés de la paix. Il l'avoit fait proposer inutilement dès 1692. à PEmpereur & au Roi d'Espagne & au Duc de Savoye. Rebuté de ce côté-là, il s'étoit adresse en 1693. à l'Angleterre & aux Provinces-Unies. On avoit entamé quelques négociations à ce fujet; mais elles n'avoient point réuffi. Les Alliés faisoient paroître pour la paix un éloignement invincible. Est-ce qu'ils trouvoient tant d'avantage dans la continuation de la Guerre ? On en jugera par les événemens divers, dont on trouvera le détail dans ces Mémoires. Mais on étoit piqué, & dans les circonstances les intérêts étoient si différens, si partagés, si opposés, les esprits si aigris, qu'il paroiffoit très-difficile de les concilier, & de réunir tous les partis en les réduissant à des prétentions raisonnables. Enfin le succès des dernieres Campagnes de 1695.

LE M. DE FEUQUIERE. cxiil Le Marquis de Feuquiere né avec de l'esprit, une valeur naturelle, & une passion dominante de mériter les honneurs de la Guerre, s'appliquoit à découvrir quels avoient été les ressortius avoient le plus contribué aux événemens, & quel avoit été le génie particulier de chaque Général

Il admiroit dans M. le Prince (le Grand Condé) la vivacité, & cette valeur héroïque, qui lui avoient toujours fait aux journées malheureuses trouver tant

de ressources.

Il admiroit dans M. de Turenne, la pénétration fublime, qui lui avoit toujours fait prévenir de vingt-quatre heures les desseins les plus cachés de Montecuculli; Grand Capitaine.

1696. & 1697. disposa les Intéressés à un accommodement. Les craintes & les soins de Madame de Maintenon firent le reste. Tome I.

## cxiv VIE DE M.

Dans le Maréchal de Créqui; la conduite pendant les Campagnes da 1677. & 1678. (y)

( y ) Dans ces deux Campagnes ce Général étoit gêné par les ordres de la Cour, qui appréhendoit qu'il ne hazardat trop. Son Armée d'ailleurs étoit inférieure en nombre à celle du Duc de Lorraine. Il fut donc obligé de se retirer devant lui, & suivi dans sa retraite. depuis Sabrick, jusques sur les hauteurs de Pont-à-Mousson M. de Lorraine passa la Seille, s'approcha de lui, & n'ofa l'attaquer. Le Maréchal de Créqui reçut dans ce poste un renfort d'un seul Bataillon du Régiment Royal la Marine, & de quatre ou cinq cens chevaux de la Maison du Roi. Avec ce foible secours il descendit de ses Montagnes, & par une canonade, qui fit perdre beaucoup de monde aux Ennemis, il les contraignit de repasser la Seille, Alors en état de battre une partie de leur arriere garde, il ne le voulut point, pour ne pas désobéir aux ordres de la Cour. Mais pour fatisfaire à sa propre gloire; il ne s'y soumit qu'après avoir fait consoitre aux Officiers de fon Armée, qu'il auroit pû ce qu'il n'exécutoit pas. Tous en convinrent. Il se contentadonc de suivre les Impériaux dans leur retraite; . attaqua & pouffa leur artiere - garde entre Metz & Thionville, & depuis ce moment il ne les perdit plus de vûe. M. de Lorraine tâchoit toujours de s'éloigner de ce Général, dans les vûes d'entreprendre. Le Maréchal de Créqui au contraire cherchoit à s'approcher de lui, pour interrompre ces mêmes vues. M.

LEM. DE FEUQUIERE. CXV Il n'admiroit pas moins dans le Maréchal de Luxembourg les connoissances. Ce Général terrible un jour de Bataille, lui com-

de Lorraine qui avoit le devant sur le Maréchal, marcha pour se poster sur la Meuse, du côté de Sedan & de Mouffon, & entrer en Champagne, M. de Créqui ne perdit point de tems. Il joienit le Duc aux environs de Stenai; établit son camp proche de celui de ce Prince, sur des hauteurs qu'il fit fortifier en quelques endroits. Il se tenoit en sureté dans ce poste, & mieux placé pour couvrir la Champagne, que s'il eut eu la Meufe devant lui. Mais les inquiétudes de la Cour en devinrent si grandes, qu'elles le contraignirent de passer cette riviere. Il fallut obéir ; mais ce ne fut qu'après s'en être long-tems défendu, & avoir hautement protesté que c'étoit contre son sentiment. Il étoit perfuadé que le Duc n'auroit ofé entreprendre de passer la Meuse en sa présence, au risque de faire battre la moitie de son Armée; féparée de l'autre. La Cour n'entra point dans fon raisonnement. Cependant il harcela partout les Impériaux; le procura toujours sur eux de nouveaux avantages, interrompit leurs vastes projets; les battit à Kokersberg, & finit glorieusement la Campagne par la prise de Fribourg. Le Maréchal de Créqui disoit, qu'il vouloit toujours voir l'Ennemi, parce qu'il ne sçavoit pas deviner, & qu'il ne se croyoit en sûreté, que lorsqu'il en étoit proche. La preexvj VIE DE M. muniquoit ses pensées. M. le Marquis de Feuquiere en avoit reçu de grandes instructions.

Ce sont - là les modéles qu'il

miere partie de ce raisonnement est aisée à comprendre. Quand M. de Créqui étoit éloigné de son Ennemi, il est certain que celui-ci par une marche de nuit précipitée, pouvoit se trouver le lendemain à quatre ou cinq lieues de l'endroit, où M. de Créqui l'auroit crûposté; qu'il auroit pû y être couvert de bois, & de défilés, & en état d'entreprendre. Ce-Général vouloit donc toujours voir son Ennèmi, parce que n'ayant pas le don de deviner, & voulant toujours être instruit des mouvemens de l'Ennemi, il ne pouvoit s'enaffürer, qu'en le gardant, pour ainsi dire, à vue. A l'égard de la derniere pensée, elleest un peu plus obscure, & du premier coupd'œil pourroit passer pour paradoxe. Le Marquis de Créqui l'a développé. L'Armée de M. de Créqui, disoit il, n'étoit pas si inférieure à celle du Duc de Lorraine, que ce Général ne se crût en état de tenir tête au Duc. aidé par les avantages que ses campemens lui procureroient, & que connoissant les endroits par où il pourroit être attaqué, il ne pût se précautionner de ces côtés - là. Au contraire l'Ennemi plus éloigné, a la liberté de diriger sa marche, comme il lui plaît, & de la maniere qui lui est la plus avantageuse. Mais, disoit on au Marquis de Crequi, le Duc de Lorraine ne pouvoit-il donc faire aucun mouvement? Non.

LE M. DE FEUQUIERE. Cxvij fe seroit efforce d'imiter, si on eût jugé à propos de se servir de lui.

Il plaignoit le Maréchal de Catinat, de ce qu'avec tant de vertu & d'intrépidiré, il n'avoit ofé s'opposer aux sentimens de la Cour qui l'avoit obligé à une défensive en 1592. après la mort de M. de Louvois, dans les montagnes de Dauphiné: à une autre désensive en 1701. après la mort du Roi d'Espagne Charles II.

répondoit-il, au moins aucun dont il put fe prévaloir, parce qu'alors c'eût été mon pere, qui témoin de ses mouvemens, l'eût attaqué avec avantage. Quoiqu'il en soit, dans ces deux Campagnes de 1677. & 1678. il ne fut jamais possible au Duc de Lorraine de s'éloigner de M. de Créqui, & jamais il n'ofa l'attaquer. On fait dire à M. le Prince au sujet de ce Maréchal, qu'il deviendroit habile Général, lorsqu'il auroit été battu. L'événement a justifié la prédiction. M. de Créqui fut battu à Consarbrick, & depuis il sçut si bien profiter de cette défaite, que dans toute la suite de ses opérations, on remarqua toujours la conduite la plus judicieuse & la plus fage.

cxviij VIE DE M. fur les bords de l'Adige. Elles n'ont pas réussi, & n'étoient ni du goût, ni dignes de M. de Catinat.

La conduite du Marquis de Feuquiere dans les actions générales & particulieres, lui faifoit espérer de parvenir aux plus grands emplois de la Guerre. (2)

(z) On a marqué affez exactement les degrés, par lesquels M. de Feuquiere parvint successivement aux différens honneurs de la Guerre. On a dit dans quel tems il obtint un Régiment, en quelle occasion il fut fait Brigadier, & dans quelle année le Roi le nomma Maréchal de Camp de ses Armées. On a eu fes raisons, pour croire devoir faire observer ces différentes époques. Le Régiment que l'on donna à M. de Feuquiere étoit une récompense, que le Roi crut devoir au mérite naissant d'un jeune Officier qui se distinguoit. Lorsqu'il fut fait Brigadier, il étoit actuellement mécontent du Ministre, & le Ministre même n'étoit peut-être pas trop bien intentionné pour lui. On en a fait sentir la raison. Enfin lorsque le Roi le nomma Maréchal de Camp, ce fut avec distinction puisqu'il fut seul de sa promotion. Après cela on ne doit point être surpris, si l'on n'a point marqué avec tant d'attention, en quel tems il fut fait Lieutenant Genéral. Ce fut dans une promotion d'Officiers Généraux, que le Roi fit en 1693. Le Lecteur comprendra d'abord, pourquoi on n'a pas cru devoir remarquer si scrupuleusement cette circonstance.

LE M. DE FEUQUIERE. CXIX Il s'est trompé: il n'a pas servi pendant la guerre qui a commencée en 1701.

Ses envieux ont prévalu. Ce n'étoient pas les graces qu'il avoit reçûes de la Cour, & dont ils étoient comblés, qui causoient leur jalousse: ils ne pouvoient souffrit que sa réputation sût si supérieure à la leur. Ils ont traité d'incompatibilité, ce qui n'étoit en lui qu'un penchant à dire naturellement ce qu'il pensoit: rempli de lumieres & de zele, il ne pouvoit dissimuler les sautes qu'il voyoit commettre.

Ils ont appellé dureté dans le fervice, ce qui n'étoit qu'une févérité nécessaire pour maintenir l'ordre. Il avoit fait peu d'usage de cette sévérité, & elle étoit contre son inclination.

Il lui auroit été facile de se justisser de ces reproches, s'il se sur rendu plus assidu à saire sa Cour:

CXX VIE DE M. mais fon humeur & fes affaires l'en détournoient, dans un tems où le chemin le plus sûr pour faire sa fortune étoit celui d'être Courtifan.

Au reste dans la société, perfonne n'étoit d'un commerce plus aifé, plus doux & plus agréable: personne dans le service n'a porté plus loin que lui, l'attention pour procurer les commodités Troupes, pour leur épargner des fatigues inutiles, & pour ménager leur fang.

Il ne pouvoit supporter les inquiétudes de certains Généraux, qui ne se croyent en sûreté qu'à force de multiplier & de groffir inutilement les gardes autour de leur Camp; comme si le Soldat n'étoit pas d'ailleurs par ses seuls besoins, assez charge de fatigues indispensables. Il semble qu'ils ignorent la différence qu'il y a entre les Gardes, qui ne sont mifes.

LE M. DE FEUQUIERE. ses que pour avertir, & celles qui sont pour conserver un poste. (a)

C'étoit pour épargner le fang des Soldats, & non par oftentation, qu'il s'exposoit lui-même lorsqu'il s'agissoit de découvrir les moyens les plus convenables pour la réussite d'une entreprise. C'est ce qui lui faisoit trouver tout facile.

Ce que M. de Chartogne comme témoin, a raconté, marque parfaitement quelle étoit la douceur du caractere du Marquis de Feuquiere, pendant que ce dernier faisoit la Guerre aux Barbets, un Officier qui se donnoit pour brave, abandonna pour quelques coups de tirés de loin, un poste alors important. Toute la raison qu'il en donna, fut qu'on le lui

Tome I.

<sup>(</sup>a) Les Romains les distinguoient par les noms de Vigilia & Cussodes.

VIEDE M. avoit ordonné, sans qu'il pût nommer celui qui lui en avoit, disoit-il, porté l'ordre. Le Marquis de Feuquiere se contenta d'envoyer au moment même dans ce poste un autre Officier, avec défense de le quitter, qu'il n'y fût forcé par l'Ennemi, ou qu'il ne fût bien affuré de celui qui lui en porteroit l'ordre. Tous ceux qui étoient présens, furent surpris de son sang froid; il ne dit pas le moindre mot à cet Officier. C'est que toujours maître de lui-même, il n'étoit point étonné des contre-tems. Il ne perdoit pas inutilement le tems à se plaindre des fautes qui étoient faites; il n'étoit attentif qu'à les réparer. Cet Officier n'a pas laissé de faire son chemin.

Le Duc d'Orleans auroit fouhairé qu'il allât avec lui au Siége de Turin; il le lui faifoit espérer & il lui a fait l'honneur de l'entreLE M. DE FEUQUIERE. exxiij tenir fouvent à ce sujet; cependant le Duc de Savoye dit qu'il étoit étonné de ce que l'on ne le faisoit pas servir; mais qu'il n'en étoit pas fâché.

Le Marquis de Feuquiere, dans fon loisir, qui déclare luimeme avoir été forcé, ne s'occupoit pas moins pour cela de tout ce qui se passoir dans les Armées. Plusieuts de ses amis, & qui avoient plus de mérite que de fortune, l'en instruisoient. Pendant l'hiver ils raisonnoient avec lui plus à fond sur les opérations de la compagne précédente. Il en tiroit des conséquences pour l'avenir; & se se trompoit rarement dans ses conjectures.

La surprise de Gaud en 1708. sur généralement applaudie. Cela ne vaut rien, disoit-il; on commence la campagne, par où il faudroit la finir. Il étoit persuadé

CXXIV VIE DE M. qu'il auroit été plus convenable de se porter en avant, & se mettre par-là en état d'empêcher la jonction du secours qui venoit d'Allemagne en Flandres, ou de la retarder au moins, autant qu'il seroit possible, comme le seul moyen de conserver no-tre supériorité. La prise de Gand nous la faisoit perdre par la nécessité d'y tenir une forte garnison, & de ne nous en point éloigner. C'étoit laisser aux Ennemis la liberté d'agir après leur jonction, comme bon leur sem-bleroit. On vera, disoit-il, si je me trompe.

Le camp de Sirik n'a si bien réussi qu'en conséquence de ce

raisonnement.

Les Ennemis passerent l'Escaut : le combat d'Oudenarde se donna : ce combat qui dans le vrai, n'étoit qu'une gross escarmouche mal entreprise, ne devoit pas avoir des suites si fâcheuses. On suivit de mauvais conseils: dans le dessein de conferver Gand, on s'enserma dans le camp de Leuvendenghen, comme dans une boëte, & on laissa aux Ennemis la liberté d'agir, comme il leur plaisoir. La perte de Lille & l'abandonnement de Gand terminerent cette campagne.

Croir-on, disoit le Marquis de Feuquiere, que pour scavoir le nom de quelques Villages, on soit capable dy conduire une Armée Cette conduite lui paroissoit bien différente de celle que le Maréchal de Créqui avoit tenuë en

1677. & 1678.

Les Batailles d'Hochstet (b)

<sup>(</sup>b) en effet on sçait que dans cette action, bien loin que l'Armée de M. l'Electeur de Baviere, qui formoit notre aile gauche, & où se trouvoit M. de Marsin, eut sousset aucune perte, elle avoit chargé trèsheure

VIE DE M. CXXVI & de Ramillies, la levée du Siége de Turin & celle du Siége de Barcelonne, lui ont fourni une ample matière de réflexions fur la différence des Armées bien ou mal commandées.

Je voudrois m'être trouvé à toures ces actions , disoit-il , pourvu qu'il n'y eut point en de ma faute, il me semble qu'il auroit été bien facile d'éviter les inconveniens terribles, dans lesquels on s'est préci-

Ce sont ces réflexions qui ont fait naître au Marquis de Feuquiere le dessein d'écrire ses ma-

gene. On ne pouvoit donc pas dire, même après la prise de M. de Talard, & le desordre arrivé à notre droite, que nous eufsions perdu la bataille. Peut-être même que si dans ce moment la gauche se sût reploiée fur sa droite pour charger en flanc la droite de l'Ennemi, elle eût rétabli le combat d'une maniere si avantageuse pour nous, que la victoire s'en seroit ensuivie. Du moins auroit elle protegé l'Infanterie de M. de Tallard, & lui auroit épargné la honte de se rendre lachement Prisonnier de Guerre.

LE M. DE FEUQUIÈRE. CXXVIJ ximes de guerre, pour les avoir dans les occasions plus presentes à l'esprit. Il scavoit que la promptitude à exécuter, contribue infiniment au succès. (c) Il vouloit aussi en instruire son fils; mais il n'eut jamais intention de les rendre publiques.

Il y a un affez grand nombre de ces maximes, qui paroîtront peut-être à certains esprits de peu de valeur, parce qu'elles sont d'un usage trop com-

<sup>(</sup>c) Le gain d'une Bataille , la réuffite d'une entreprise, dépendent souvent d'un moment d'attention ; d'un mouvement fait à propos, & de la vivacité de celui qui commande, à prendre son parti sur le champ, fuivant la situation où il se trouve. C'est pour fixer ces momens d'attention, toujours fi prétieux dans les conjonctures heureuses ou malheureuses, qu'un Général ne peut trop étudier tout ce qui a jamais été pensé & observé sur cette matiére. La présence d'esprit & le sang froid sont d'un usage indispensable dans le commandement des Armées. Mais peuvent-ils être d'un vrai secours, s'ils ne font joints à une longue étude, ou à une expérience confommée?

clxxviij VIE DE M.
mun. Mais c'est pour cela même
que le Marquis de Feuquiere les
croioit plus nécessaires.

Il lisoit à un de ses amis le chapitre de l'ouverture de la Tranchée, où il marque, qu'il faut jetter la terre du côté de la Place. Cette observation parut triviale. N'importe, réponditil; il faut la laisser. Auroit-il prévû qu'on dût y manquer au dernier Siége de Philisbourg? Cette bévue ne peut être attribuée qu'à l'Officier qui conduisoit les Travailleurs, & qui les a placés d'un côté de la trace de la Tranchée, lorsqu'il auroit dû les placer de l'autre. Il n'est pas moins furprenant que personne ne s'en soit apperçu que le matin. Les Commandans & les Officiers Majors ne sçauroient être trop attentifs à instruire les jeunes Officiers.

La surprise de Cremone &

LE M. DE FEUQUIÈRE. CXXIX plusieurs autres, ne sont arrivées que parce qu'on avoit manqué aux régles les plus communes. Un Sergent à la tête de dix hommes, ne doit pas se laisse surprendre. Sa vie & son honneur

en dépendent.

Les Ordonnances de Louis XIV. sur la guerre, dirigées par M. de Louvois, avoient out prévu. Le Marquis de Feuquiere les possedies de données au public, sous le titre de Mémoires-sur la guerre, par M. le Marquis de Feuquiere, renvoient en plusieurs endroits au Code Militaire de M. Briquet. Le Marquis de Feuquiere n'a jamais connu le Code Briquet; il étoit mort longtems avant qu'il parût.

, Quelle nécessité après tout de renvoyer à ce Code? pourquoi le consondre avec l'ouvrage du Marquis de Feuquiere? Il aucxxx VIEDEM.
roit renvoyé tout au plus aux
Ordonnances de Louis XIV.
Mais il n'a renvoyé qu'au Traité
d'Artillerie, composé par M. de
Saint Remi, qu'il estimoit.

Le Marquis de Feuquiere mourut à Paris, le 27. Janvier 1711. âgé d'environ 63. ans, Douze heures avant sa mort, il écrivit au Roi la lettre suivante.

## SIRE,

Après avoir mis devant les yeux de Dieu toute ma vie, que je vais lui rendre, il ne me reste plus rien à faire avant de la quitter, que de me jetter aux pieds de V. M. Si je croyois avoir plus de 24. heur res à passer encore en ce monde, je n'oserois prendre la liberté que je prends. Je sçais que j'ai déplu à V. M. & quoi

LE M. DE FEUQUIERE. CXXXI • que je ne sçache pas précisé-» ment en quoi, je ne m'en crois pas moins coupable. J'espere, SIRE, que Dieu me pardonnera mes péchés, parce que j'en ressens en moi un repen-vir bien sincére. Vous êtes l'image de Dieu, & j'ose vous » supplier de pardonner au moins » à mon fils, des fautes que je » voudrois avoir expiées de mon nang. Ce font celles, SIRE, » qui ont donné à V. M. de » l'éloignement pour moi, & » qui sont cause que je meurs » dans mon lit, au lieu d'employer à votre service les der-» niers momens de ma vie, & " la derniere goute de mon fang, » comme je l'ai toujours souhai-» té. SIRE, au nom de ce Roi des Rois, devant qui je » vais paroître, daignez jetter des - yeux de compassion sur un fils » unique, que je laisse en ce

exxxij VIEDEM.

monde, sans appui & sans bien.

Il est innocent de mes malheurs: il est d'un sans, qui a
toujours bien servi V. M. Je
prends consance en la bonté
de votre cœur, & après vous
avoir encore une fois demande pardon, je vais me remettre entre les mains de Dieu,
à qui je demande pour V. M.
toutes les prospérités que mé-

A la lecture de cette Lettre; le Roi parut touché. Il accorda au fils les pensions du pere de 5,000 livres; & la famille du Marquis de Feuquiere a reçu de S. M. dans toutes les occasions des marques de bonté.

Le Marquis de Feuquiere avoit épousé Marie de Mouchy Hocquincourt, fille & héritiére du Marquis d'Hocquincourt, Chevalier des Ordres du Roi, Gouverneur de Péronne; & peLE M. DE FEUQUIERE. CXXXIII itte fille du Maréchal d'Hocquincourt. Il a laissé de ce mariage, un fils & une fille, encore fort

jeunes.

Pendant sa derrniere maladie, il avoit remis au Comte de Feuquiere, son frere, la premiere partie de ses Mémoires, & lui avoit ordonné de retirer la seconde des mains de M. de Fontenelles, à qui il l'avoit consiée.

Ce sont ces Mémoires mal copiés & plus mal entendus par le Sieur de \*\*\* & par l'éditeur, qui ont été donnés au Public, à l'insqua & contre la volonté du Comte de Feuquiere. Il s'y trouve plus de quatre cens saures, qui en renversent ou en détruisent le sens: ils sont mutilés en plusieurs endroits: ils renserment des omisfions considerables, & st essentelles, qu'elles ôtent souvent aux pensées leur force & leur netteré. On espere que l'édition que l'on cxxxiv VIEDE M.
donne aujourd'hui de ces maximes Militaires, trouvera plus d'approbation que n'en ont eu les Editions précédentes, puisqu'on la donne sur le manuscrit même de l'Auteur. On se flate aussi, que cette Edition nouvelle le justifiera du blâme, que l'ignorance du Copisse & de l'Editeur a du lui attirer.

Le Comte de Feuquiere a gardé ce Manuscrit pendant près de 20 ans, & ne l'a communiqué qu'à son neveu, sils de celui qui a composé ces Mémoires. Ils les lisoient ensemble. Le jeune Marquis de Feuquiere, qui étoit à une Terre de M. son beau-pere, invita son oncle d'y venir, & d'y apporter les Mémoires dont il s'agit. Lorsque le Comte de Feuquiere en partit, son neveu le pria avec instance de les lui laisser. Ils lui surent consiés. Une mort impré-

vuë l'attendoit-là, peu de tems

après.

C'est de cette maniere que cet ouvrage est tombé entre les mains de la veuve du jeune Marquis de Feuquiere. Le sils qu'il a eu d'elle, lui a peu survécu. A la mort de cet ensant, elle a pétendu que ces Mémoires devoient lui appartenir, en qualité d'héritiere des esses mobiliers de leur sils. Elle ne les a rendus, que l'orsqu'on se préparoit à les lui demander par les voies de la justice. On aura sans doute, pris ce tems-là pour les copier.

Après avoir parlé jusqu'ici du Marquis de Feuquiere, il ne seroit pas raisonnable de ne rien dire, au moins de quelques-uns de ses ancêtres.

Le Marquis de Feuquiere tiroit fon origine d'une des plus anciennes Maifons du Comté cxxxvj VIE DE M. d'Artois. Walon de Pas, dont il descend au vingt deuxième degré, vivoit en l'an 1060.

Énviron l'an 1170. Ansel de Pas s'est distingué dans les Croi-

fades.

Guillaume Archevêque de Tyr, rapporte que (d) sous le Regne d'A-

(d) Dans son Histoire de la Guerre sainte. Liv. 20. chap. XX. Salahadinus nostros fines ingreditur & Castrum cui nomen est Daron obsidet. Eodem anno, mense Decembri, & anno videlicet Domini Amalrici fexto, frequens fama circumvolat & crebis nunciis divulgatur, quòd Salahadinus , convocatis ex universa Ægypto & finibus Damascenorum militaribus copiis, ampliatoquo ex l'lebeis, & secundæ classis hominibus Militum numero, Regnum nostrum depopulaturus, ad partes Palestinas moliebatur accedere. Quo audito , D. Rex , sub omni celeritate in fines ascendis Ascalanianas; ubi fida suorum relatione, pro certo cognovit, quod pradictus magnus & potentiffimus Princeps , cum exercitu copiofo valde & folito ampliore, Castrum, cui nomen est Daron, per biduum obsederat : tantamque illo biduo , obsessis nulla data requie , intulerat moiestiam , tantes , tamque frequentibus lagittarum immission bus, cos qui in præsidio erant, lace fivit, ut omnibus penè fauciis, pauci pro loci defentione arma possent corripere. Muro erram fuffeffo & effracto violentius , partem municipii jam occupaverat : oppidanis in arcem

maury,

LE M. DE FEUQUIERE. CXXXVIJ maury, Roi de Jérusalem, Saladin Soudan d'Egypte, entra dans la Palestine, avec une Armée de 40000. hommes, dans le deissein

qua munitor videbatur, de necessitate fe recipientibus. Ejus quoque Turris partem inferiorem , effracto & incenso ostio , violenter irruperant , Militibus qui intius erant , ejus partes Superiores adhuc tuentibus. Ita D. Regi nunciabatur , & verè sic erat. Erat autem eidem prasidio Dux & Custos datas , vir nobilis & in armis strenuus , relegiosus ac timens Deum , Dominus Ansellus de Paz , cujus , si forie pra-Jentiam illa die prædittum Castrum non habuiffet , procul omni dubio , in manus hostium deveniffer. Quo comperto Rex, tactus dolore cordis intrinsecus, & succensus ira, quantum'angustia temporis & hoftium vicinitas patiebacur, convocatis undecemque tam Equitum , quim Pedisum suffragiis, urbe Afcalona egressus, octava decima die mensis pradicti Gazam contendit. Affuit ibi cum eo D. Patriarcha, cum venerabili & pretiofo vivifica Crucis ligno. Adfuerunt & viri venerabiles ..... & de regni Principibus pauci admodum, recencitoque fuorum numero, vix inveniunt Equites ducentos quinquaginto, de Peditibus verò ad duo millia. Illam vero noctem præ follicitudinis & curarum pondere, insomnem trahentes , assumptis sibi fratribus Templi qui illuc pro tuitione loci convenerant , circa ortum folis , urbem unanimiter egrediuntur , iter fu um ad prædictum Castrum dirigentes. Est auie m, ut credimus, prædictum Cafirum in Idumaa, ipsa est Edom, fitum trans Torrentem Tome I. m

## cxxxviij VIE DE M. de ravager ce Royaume. Ce Prince vint en personne mettre le Siége devant le Château de Daron, où commandoit Ansel de Pas.

åpsum, qui dicitur Ægypti, qui etiam terminus est Palestina O pradicta regionis. Hoc idem ip-Sum D. Rex Amalricus paucis ante annis in loco aliquantulum eminente fundaverat : ... Fundaverat autem, ut pradiximus, D. Rex illic Caftrum medica quantitatis vix tantum spacium intra fe continens , quantum est jactus lapidis formæ quadræ, quasuor turres habens angulares, quarum una groffior munitior erat aliis, fed tamen absque valle erat , & fine antemurali. Distat autem à mari quasi stadiis quinque, à Gaza verò miliaribus quatuor. Cap. XXI. Rex cum modicâ manu Salahadino occurrit: plures ex nostris, tam in urbe Gaza quam in itinere w hostibus obtruncantur. Egressus autem Gaza nofter exercitus, & in edito quodam loco, qui in ipfo itinere erat conftitutus, caftra videt hoftium: & præ nimia multitudine territi , cæperunt se solito arctius comprimere . . . . nocte autem accedente, Salahadinus, ordinatis agminibus, versus Gazam suos dirigit exercitus .... fuit autem Gaza urbs antiquissima Philistiim Metropolis egregia ..... Milo de Planci, quidam de regni magnatibus , sed vir nequam , volens quasi populum animare, intrare penitus prohibebat (Castrum) & ad suendam urbis partem invalidiorem hortabatur .... volentes autem loci habitatores iterum in præsidium introire, receptis ab hollibus intra mania, & eos paffim & fine delectu neci tradentibus, non est permissum

LE M. DE FEUQUIERE. CXXXIX Ce Château, situé dans l'Idumée, étoit bâti sur une petite éminence. Il n'étoit que d'une médiocre étendue, puisqu'il contenoit à peine au dedans l'espace d'un jet de pierre. Il étoit quarré, & flanqué d'une tour à chaque angle; mais il n'avoit ni fossés ni ouvrages avancés.

Saladin harcela & fatigua tellement les Assiégés pendant deux jours, par la prodigieuse quantité de sléches qu'il faisoit lancer

ingredi, nec ulla alia faluis occurrebas via...
Qsi autem in prefidio erant, cafirum.... [craverumi inclume Sie crop occupata Civitate,
Civibus interempiti, quafi palmam tenemes versits Darum reveruntur. Cap. XXII. Salabadinus ad propria revertitur. Rex quoque reparat Caftrum quod ex parte dirutum fuerat,
rediit ACalonam. Compeljus ergo agminist s...
Videntes ergo melli hoftes infliruttis redire ordinibus, ad conflictum fe preparani... Dicebatur ab its qui frequentius in Regno expeditiones
viderant, quod mulla estate, tantam Iurcorum
multitudime collettam audierant. Reputabatur
hoftium numerus, in quibus non nifi Equitee
erant ad milia quadraginta. Hiftoria Belli facti.
Celta Dei per Franços.

cxl - VIE DE M.
fans relâche dans la Forteresse,
qu'ils furent presque tous blesses,
de maniere qu'il y en avoit peu
en état de prendre les armes. Il
s'empara d'une partie du Bourg,
dont les Habitans s'étoient retirés
dans le Château.

Ce Prince fit sapper le mur: il le rompit avec une violence sans exemple. Après qu'il eut fait brifer & bruler la porte d'une Tour, il entra avec impétuosité dans la partie inférieure de cette Tour, dont on défendoit la partie supérieure.

Saladin auroit emporté cette Place; Mais, comme dit l'Historien, dont on rapporte littéralement les paroles, on avoit nis pour Commandant dans cette Forteresse, & pour Gardien, Ansel Sire de Pas, homme noble & vaillant dans les armes, religieux & craignant Dieu: si par malheur ce Château ne l'eût point eu pré,

LE M. DE FEUQUIERE. CXlj fent alors, il feroit fans aucun doute tombé entre les mains des Ennemis.

Une défense si vigoureuse donna le tems à Amaury de venir à son secours, avec le peu de forces que la conjoncture pressante où il se trouvoir, lui permet-

toit d'assembler.

Saladin se retira en bataille, & alla attaquer Gaza. Il se rendit maître de cette Ville; il en passa tous les Habitans au sil de l'épée, sans distinction d'âge, & de sexe; parce que Milon de Plancy Commandant de la Forteresse, n'avoir pas voulu les y recevoir, quoiqu'il n'y eût aucun autre moyen de sauver leur vie.

Saladin, comme assuré de la victoire, revint du côté de Daron. Les Chrétiens qui le voyoient revenir à eux en ordre de Bataille, se préparerent au combat; mais changeant de résolution, il

cxlij VIE DE M.
reprit la route d'Egypte, & retourna dans ses Etats. Amaury
répara la Château de Daron qui
venoit d'être ruiné en partie, &
revint à Ascalon.

Il est à présumer que Baudouin de Pas, avant qu'il partit pour la Terre Sainte, se trouva, sous Philippes Auguste à la Bataille de Bouvines; puisqu'il est compris dans le catalogue des Chevaliers du Comté de Saint Pol, qui en

1181. portoient Baniére.

Une si longue suite d'ayeux n'avoit acquis que peu de bien: quoique distingués, ils n'étoient parvenus à d'autre élévation que celle qui ne peut se resuser au mérite & à la vertu. Prodigues de
leur sang, plusieurs d'entre eux
ont perdu la vie dans des conjonctures, où la fortune paroissoit
leur devenir savorable. Jean de
Pas, au Siége de la Charité sur
Loire: Daniel de Pas, devant

LE M. DE FEUQUIERE. cxliij Paris: Gédeon de Pas, devant Dourlans: François de Pas, Bifayeul du Marquis de Feuquiere, à la Bataille d'Ivry : Manassés de Pas, son ayeul, à la Bataille de Thionville : Charles de Pas, à Avenne: Henri de Pas, à Messine: Charles de Pas, à la Bataille de Saint Denys: Simon de Pas, au combat naval de la Hogue : & N. de Pas, à la défense de Keiserwert : le Marquis de Feuquiere, dont il s'agit ici, a reçu plusieurs blessures en différentes occasions.

A l'égard de François de Pas, il fur tué à la Bataille d'Ivry, fous les yeux de Henri IV. lorsque ce Roi combattoit contre la Ligue, pour faire la conquête de son Royaume. Ce grand Prince touché de reconnoissance des services qu'il avoit reçus d'une Maison qui paroissoit alors éteinte, Venire saint gri, dit-il, j'en

cxliv VIE DE M. suis faché, la race en est bonne. N'y en at-t-il plus? on lui répondit, La veuve est grosse. (C'étoit Madeleine de la Fayette.) Il répartit, Je donne au ventre la même pension que cetui-ci avoit.

Manassés de Pas, fils de François de Pas & de Madelene de la Fayette, a joui de cette penpension pendant 50. années.

Louis X y. à qui nous fouhaitons une vie longue & remplie de prosperités, informé par S. E. M. le Cardinal de Fleury. a eu la bonté d'accorder à un enfant, petit fils du Marquis de Feuquiere, âgé seulement de quarre à cinq mois, une des pensions, dont son pere & son ayeul avoient été gratisés.

Manassés de Pas, Marquis de Feuquiere, Lieutenant Général des Armées du Roi, étoit par de longs services à la Guerre, parvenu à ce dégré, Il avoit été em-

ploié

LE M. DE FEUQUIERE. cxlv ployé à des négociations importantes, il fut choifi pour commander l'Armée definée à faire le Siége de Thionville. Il y fut blessé & fait prisonnier.

On croit devoir à fa mémoire le détail de cette trifte journée pa qui fera connoître qu'entraîné pa des circonftances aufquelles il n'a pû résister, il a été seulement

malheureux.

Au mois de Janvier 1639. on le manda à la Cour, pour sçavoir son sentiment sur l'entreprise de Thionville. Le Siége en sur réfolu : l'exécution lui en sur confiée : on le renvoya sur les Frontieres, pour en faire avec un grand secret les préparatis; & on lui destina, suivant l'état qui sur signé à Dangu le 18. Mars, une Armée de 3000. hommes.

Mais les mouvemens inopinés, du Piémont, qui se révoltoit de toute part contre la Régence de

Tome I. n

cxlvj Vie de M.
Madame de Savoye, apporterent un grand changement. M.
des Noyers (1) par sa lettre du
21. Avril demanda à M. de Feuquiere, ce qu'il en pensoit. Son
sentiment sur qu'il falloit avec
toute la diligence possible secourir Madame de Savoye. On n'avoit pour cela en main que l'Armée que le Duc de Longueville
commandoit en Franche-Comté. On en envoya une partie, qui
ne pût être remplacée, qu'en
diminuant celle qui étoit destinée

diminuant celle qui étoit destinée pour le Siége de Thionville.

Cette considération sit suspendre le desse de faire ce Siége. On se réduisit à faire entrer M. de Feuquiere, le plutôt qu'il le pourroit, dans le Luxembourg, pour y occuper son Armée à la prise de quelques Bicoques, Arlon, Longwy & autres, qui incommodoient nos frontieres.

<sup>(1)</sup> Secretaire d'Etat.

LE M. DE FEUQUIERE. cxlvij Ce n'étoit pas la le véritable motif des ordres pressans qu'il recevoir. Sa lenteur à les exécuter, parce que la faison ne le permettoit pas, & que les Troupes n'étoient pas encore suffifamment rétablies, mécontentoit la Cour. Il n'entra en Cam-

pagne que malgré lui.

On ne vouloit que favorifer par une diversion le Siége de Hedin. Il Pignoroit Ce Siége de Nedin. Il Pignoroit Ce Siége de Roi, en présence du Cardinal de Richelieu, & sous la conduite de M. de la Meilleraye, parent du Ministre, & celui qu'il aimoit le plus. Il ne saut pas s'étonner que l'Armée employée à cette expédition sur nombreuse, composée des meilleures Troupes, & fournie de tout abondamment.

C'est pour cette raison qu'on souhaitoit avec tant d'ardeur, que le Marquis de Feuquiere

cxlviij VIE DE M. s'engageât à entreprendre le Siége de Thionville, fans qu'on lui en donnât des ordres précis. On en connoissoit tout le péril, & on ne vouloit point se charger de l'événement. Il pouvoit être feul sujet d'une diversion. L'importance de la Place, jointe à la facilité qu'on laissoit aux Ennemis de la secourir, ne pouvoit les laisser balancer sur le choix qu'ils avoient à faire entre Hedin & Thionville. Auffi n'hésitérent - ils pas à faire lever le Siége de cette derniere Place. L'Armée de ce Siége manquoit de beaucoup de choses : on y prenoit point d'intérêt.

L'Armée du Marquis de Feuquiere, suivant l'extrait de la revûte qui en avoit été faire le 25. Mai à Consenvoy sur Meuse en présence de M. de Boinville, Gentilhomme ordinaire du Roi, député à cet esset, n'é-

LE M. DE FEUQUIERE. CXIX toit que de 12344. hommes. Il envoya cet extrait à la Cour, & lui représenta la foiblesse de ses Troupes. Il ne doutoit pas qu'il ne dût être bien-tôt joint par d'autres, qui lui avoient été destinées.

Il proposa à la Cour en at-tendant le reste des Troupes qu'on lui avoit promises, d'assié-

ger Longwy, & les autres peti-tites Places voisines. La réponse fut, que S. M. » estimoit, qu'il étoit à craindre » que les Ennemis, prenant ja-. lousie de l'attaque de Longwy, » ne fortifiassent la Garnison de - Thionville, enforte que l'évé-» nement du Siége n'en fut ren-» du douteux ; Que pour ce qui » étoit des forces qu'il auroit sur » les bras, tous les avis qui en » venoient à S. M. ne lui donnoient pas lieu de croire qu'el-- les fussent bien puissantes. n iii

## cl VIE DE M.

» Feuquiere qui ne manquoit » ni de courage, ni d'habileté, » dit le Vasseur, senti une » grande répugnance à s'enga-» ger avec si peu de Troupes, » au Siége d'une Place si forte. » Mais venant à réstéchir, que » le Ministre ne pouvoit sousseur » aucune contradiction, & qu'il » falloit obéir aveuglement, ou » se perdre auprès de lui, il n'osa résister.

On lui marquoit tant d'empressement, qu'on trouva fort mauvais, qu'il ent seulement écouté les propositions d'accommodement qui lui furent faites alors par un Emissaire du Duc de Lorraine, crainte qu'elles ne le fissent differer à entrer en action.

Au commencement de Mai, M. des Noyers avoir fait part à M. de Feuquiere des inquiétudes de la Cour, sur les avis-

LE M. DE FEUQUIERE. clj qu'elle avoit reçus des projets du Cardinal Infant. On difoit qu'il ne fe propofoit rien moins que d'entrer en Champagne, que d'y prendre Mezieres & Reims: que d'aller de-là joindre l'Armée Impériale, & après leur jonction faire le Siége de Metz, où ils avoient des intelligences, aussi bien qu'à Verdun.

La réponse sur que de pareils projets étoient trop chimeriques, pour mériter qu'on y sit attention: qu'il ne falloit les regarder que comme des bruits répandus par les Ennemis, pour rallentir nos entreprises; & pour porter en Italie, & dans les lieux les plus éloignés, où l'on faisoit la Guerre, une idée avantageuse de la disposition de leurs affaires qu'on ne devoit pas cependant rien négliger absolument, ni mépriser leurs forces.

Mais il fit voir en même tems,

clij VIE DE M.

qu'il étoit facile de remédier à tout, avec l'Armée du Maréchal de Chatillon, qui forte de 12. à 15000. hommes, suffiroit pour couvrir la Champagne, observer les démarches des Ennemis, & se porter du côté de Hédin ou de Thionville, suivant ce que leurs mouvemens le détermineroient de faire. Ce sentiment sut approuvé.

Ces circonstances détermine-

rent M. de Feuquiere à entrer le 26. Mai dans le pays ennemi, sans attendre le reste de ses Troupes. Les avis qu'il reçut pendant sa marche, que les Ennemis se preparoient à jetter dans Thionville un renfort de Garnison, & un convoi considérable de munitions de guerre & de bouche, que la Garnison en étoit foible, que Voil, qui en étoit Gouverneur, étoit absent, lui firent prendre le parti de l'inLE M. DE FEUQUIERE. cliji vestir, ce qui sut exécuté si heureusement, que plus de cent Soldats & Officiers, trouvés hors de la Place, surent saits prisonniers. La Cour l'apprit avec une

grande satisfaction.

Il s'occupa pendant huit jours aux préparatifs, pour former le Siége. Il envoya à Verdun les chevaux d'Artillerie, pour en amener un Convoi. Le 6. Juin au foir il reçut une Lettre de du Lude, Commandant au Château de Mangienne, par laquelle il lui donnoit avis, que Picolomini étoit en marche pour aller à lui, avec une forte Armée, & qu'il ufoit de tant de diligence, & de fecret, qu'il avoit passé Arlon, avant qu'on eût pû en apprendre aucune nouvelle, qu'il seroit le lendemain bien près du Camp de Thionville. Cette Lettre lui fut rendue par la Rochemassin, Commandant cliv VIE DE M. à Bouvigny, à qui du Lude l'avoit adressée.

La Rochemassin y ajouta de fa part, que l'Avant-Garde ennemie logeroit ce foir-là à Olange, à cinq lieues de Thion-

ville.

Sur ces avis confirmés, Feuquiere manda à Messieurs de Saint-Paul & de Grancey, Maréchaux de Camp, au Marquis de Prassain, Mestre de Camp Général, Commandant la Cavalerie, & à M. de Saint - Aoust, Commandant l'Artillerie, de venir en diligence à son quartier, où ils les attendoit avec M. de Choify, Intendant de l'Armée, pour conférer avec eux d'affaires importantes & pressées; ce qu'ils firent, excepté le Marquis de Praslain, qui étoit allé visiter les Gardes de Cavalerie, & qui ne pût être trouvé.

Ils arriverent de nuit. Feu-

LE M. DE FEUQUIÈRE. Clv quiere retiré en particulier avec. eux , & Langlade , Lieutenant Colonel du Régiment de Picardie, leur donna la Lettre de du Lude à lire, & fit entrer la Rochemassin, pour être interrogé en leur présence, sur les avis qu'il venoit d'apporter. La Rochemassin sortir de la chambre, Feuquiere pria ces Messieurs de dire librement leur sentiment. Ne se donnant pas le loisir d'opiner les uns après les autres, ils conclurent tous d'une voix unanime qu'il falloit combattre les Ennemis fans aucun égard au nombre : que ce qu'il y avoit de Cavalerie & d'Infanterie dans l'Armée, étoit si déterminé à bien faire, que quand les Ennemis seroient un quart plus, on les battroit assurément.

Après une délibération si générale, Feuquiere prenant la parole, leur dit, qu'il faisoit tant

VIE DE M. clvi d'estime de leur sentiment, que quand le sien n'y seroit pas conforme, l'affection avec laquelle il les voyoit tous se porter à une réfolution si généreuse, l'y rangeroit aisément ; qu'il n'étoit plus question que de délibérer sur le Champ de bataille que l'on auroit à prendre, & sur la forme roir a prendre, & tur la forme de combattre, que la circonval-lation n'étant pas entierement achevée, quoique ce qu'il y en avoit de fait contint plus de deux lieues de France, son opinion étoit de ne pas en soutenir la défense; mais que toutes les Trouses se tinsset de possible des pes se tinssent en bataille dans leurs quartiers prêtes à marcher en diligence à celui, où l'at-taque générale se feroit; afin que s'y trouvant suivant les ordres donnés, elles combatissent ensemble; parce qu'il ne sçavoit pas quelle seroit la marche

des Ennemis: qu'on n'en seroit

LE M. DE FEUQUIERE. clvij assuré, que lorsque l'Avant-Garde en seroit aux mains : qu'ils pouvoient en un quart de lieue du Camp separer leur attaque, à la faveur de divers chemins, dans des futayes affez claires, pour y marcher en Bataillons & en Escadrons formés : qu'ils ne seroient découverts que de bien près: que si nos Troupes étoient léparées, au cas qu'elles voulussent empêcher que le secours n'entrât dans la Place, elles s'exposeroient à être battues : qu'étant réunies, les Ennemis auroient, selon toute apparence, du désavantage dans le combat, s'ils s'affoiblissoient, en détachant quelque Corps, pour jetter dans Thionville.

En conséquence de cette opinion, quelques-uns de la Compagnie proposerent d'aller au-devant des Ennemis, jusqu'à ce qu'on les rencontrât; mais après qu'on

clviij VIE DE M. eut bien considéré les inconvéniens qui pourroient en arriver, tant à cause des différens chemins, que l'Ennemi pouvoit tenir, que du nombre d'hommes qu'il faudroit laisser pour la Garde des quartiers, dont les Officiers eussent mis les meilleurs à leurs bagages, on jugea à propos de ne pas suivre cette seconde opinion, & de s'arrêter à la premiere avec d'autant plus de raison, que n'y ayant point de chevaux d'Artillerie, on seroit contraint de laisser les grosses piéces dans le Parc.

Il fut aussi proposé d'envoyer à la Guerre un Parti de cinq à six cens chevaux; mais il sut jugé qu'un Parti si sort pouvant être ramené plus vîre, qu'il ne seroit capable de donner l'allarme au Camp. Dailleurs on considéra qu'il ne pouvoir être prêt ayant

LE M. DE FEUQUIERE. clix la pointe du jour : que même il pouvoit prendre un chemin différent de celui que prendroient les Ennemis, & que les postes gardés par cinq ou six cens chevaux en seroient affoiblis.

Cette réfolution prife, M. de Feuquiere renvoya les Maréchaux de Camp à leurs quartiers, avec ordre de veiller à ce que toutes les Troupes fussent des la pointe du jour : de tenir la main à ce que l'Infanterie eût de munitions de Guerre, & qu'on en fit charger quelques charettes composées, pour s'en fervir en cas de besoin.

Il ordonna aussi à Saint-Paul, d'envoyer deux Partis de la Cavalerie Allemande, de trente Maîtres chacun, & un d'autante François, avec commandement exprès, d'aller jusqu'aux Ennemis; l'un par la vallée, tout le long du chemin de Luxembourg,

## clx VIE DE M.

& les deux autres des deux côtés de la Montagne, pour découvrir si l'Ennemi tenoit une même route, ou si quelques-uns de ses Corps, ne s'en separoient pas.

Feuquiere resté seul avec Choify & Saint-Aoust, remit sur le tapis les résolutions qui venoient d'être prises. Il leur dit qu'il y avoit bien des réflexions à faire fur ce qui venoit d'être arrêté: que d'une part il falloit considé-rer que l'événement d'une Bataille contre des Ennemis plus forts en nombre d'hommes étoit douteux : qu'étant difficile, pour ne pas dire presque impossible, de les empêcher de jetter un secours dans la Place, fans qu'on pût les forcer à en venir à un combat général, s'ils ne le vouloient, beaucoup de personnes opineroient pour se retirer à Richemont, qui n'étoit éloigné que d'une lieue du Camp, du côté

LE M. DE FEUQUIERE. de Metz, où la riviere d'Orne tombe dans la Moselle; que de ce poste là on pourroit en sureté examiner ce que feroir Picolo-mini, après qu'il auroit secouru Thionville : que par ce moyen, on couvriroit le Pays Messin, le Verdunois, & toutes les petites Places, qui pourroient courir quelque risque, par la perte d'un Combat général: que peut-être pendant que les deux Armées féjourneroient dans leurs postes, les Troupes qui lui manquoient pourroient le joindre, qu'il y en avoit quelques-unes qui étoient déja arrivées aux environs de Verdun: que si elles venoient toutes, il seroit en état, non-seulement de tenir tête à Picolomini, mais même de l'attaquer : que quand cela ne seroit pas, ce seroit toujours un grand avantage pour les affaires de S. M. d'obliger Picolomini à séjourner quel-Tome I.

clxij VIEDE M.
tems dans le Luxembourg, pour
en assurer les Places, & lui faire
perdre l'occasion d'aller au se-

cours de Hédin. Que d'une autre part il falloit considérer, qu'après avoir diligemment & fortement travaillé à la circonvallation, & pourvu, comme il l'avoir fait, avec de grands foins aux munitions & vivres nécessaires pour le Siège, (dont toutes les voitures étoient faites) il y auroit de la honte à lui de conclure à se retirer, sans qu'il eût vu les Ennemis, malgré le sentiment des Officiers Généraux, & même des gens de Guerre, qui ne croiroient pas que l'Ennemi, quoique plus fort, fût. capable de les battre : que ce Siége levé de la forte indépendamment de l'abbaissement du cœur de la part de ses Troupes, & du mépris qu'elles pourroient concevoir pour lui, une si bonne oc-

LE M. DE FEUQUIERE. clxiij casion étant une fois manquée, il n'y avoit plus lieu d'espérer de rien faire de considérable le reste de la Campagne, ni qui répondît à ce que le Roi, & S. E. s'étoient promis de cette Armée : que, quand il auroit une retraite à faire, pour laquelle il avouoit qu'il n'avoit aucune inclination, il ne pouvoit attendre pour la faire le lendemain sans péril, & que ne pouvant avoir plutôt des chevaux d'Artillerie pour lever le Parc, ce seroit accroître la honte, d'y laisser le canon & les munitions. de Guerre qui y étoient.

Qu'après tout, il se donnoit peu de Batailles à nombre égal, que les moindres avantages de la situation des posses, & la valeur des Troupes, devoient être au moins compté pour un quart: que ce qui le confirmoit encore plus dans cette résolution étoit que le Roi & S. E. quoiqu'ils

agissent avec assez de circonspection ne lui avoient pas fait connoiître par toutes les dépêches cu'ils en avoit reçues, que dans cette occasion il dût pencher du côté du trop de retenue : que s'il plaisoit à Dieu de disposer de l'événement du combat au désavantage des François, les Ennemis ne pourroient en tirer d'autre profit, que celui de s'assurer une Place, dont ils étoient déja en possession : que le malheur tomberoit sur sa seule personne: que c'étoit ce qu'il considéroit le moins: que remportant la victoire, non-seulement il assuroit la prise de Thionville, mais qu'il ouvroit aussi de ce côté là, jusques au Rhin un passage aux armes de sa Majesté, & la mettoit par cette conquête, en état de soumettre facilement le reste du Luxembourg.

Ce discours fini, M. de Feu-

LE M. DE FEUQUIERE. quiere donna ordre à Saint-Aoust d'envoyer à l'heure même à Metz un Commissaire d'Artillerie pour y faire laisser les piéces de Batterie, les Mortiers, les munitions de Guerre qui y étoient arrivées ce jour - là, & pour en amener dix - huit piéces de Campagne, qui y étoient toutes prêtes à marcher, avec le reste des chevaux d'Artillerie haut le pied afin qu'on pût s'en fervir à lever l'équipage qui étoit dans le Parc. Il fit avec Choify une dépêche à S. M. par laquelle ils lui don-noient avis de la venue de Picolomini, & de la résolution de le combattre, arrêtée entre les autres Officiers & lui. Il écrivit en même tems à M. de Roquespine, pour le prier d'envoyer devant Thionville les Officiers tant de Cavalerie que d'Infanterie, qui étoient allés à Metz sans congé: de lui envoyer aussi tous les Solz clavj VIE DE M.

dats qui s'y trouveroient, & toute l'escorte qui y étoit arrivée de Verdun, pour en amener les munitions de Guerre.

Le lendemain septiéme Juin, il monta à cheval dès la pointe du jour : il passa par les quartiers pour voir en quel état étoient les Troupes, & se rendit au poste avancé sur le chemin de Luxembourg, où il trouva Messieurs de Grancey & de Praslain, avec la Garde de Cavalerie, qui venoit de relever celle de la nuit. Après qu'il se fut informé, si l'on n'avoit appris aucune nouvelle des. Ennemis, il alla avec Messieurs de Grancey & de Prassain jusques aux vidétes avancées, pour voir si les Partis qu'il avoit envoyés la nuit, ne paroîtroient pas. Il arriva un Maréchal des Logis de la Cavalerie Allemande, qui l'affura de la marche des Ennemis: les trente Maîtres envoyés

LE M. DE FEUQUIERE. clavij par le chemin de Luxembourg, ajouta-t-il, ont été poussés si brusquement, qu'ils ont été contrains de se jetter dans le Château de

Rouffy.

Feuquiere avoit mis dans ce Château trente Mousquetaires & trente Cavaliers, pour l'avertie exactement de la venue des Ennemis. Ce poste étoit à mi-chemin de Thionville à Luxembourg; mais ils s'y laisserent surprendre, sans qu'ils eussent rien fait de ce qui leur étoit commandé.

A peine ce Maréchal des Logis eut-il fini son rapport, que Feuquiere & ceux qui étoient avec lui, virent un Escadron de Cravates, qui saisoient alte prés d'un Village au-delà d'un ruisseau, & d'une ravine fort difficile; cequi empêcha de le pousser, soubconnant que les Ennemis ne voulussent essayer d'attirer ses Trou-

VIEDE M. clxviij pes de ce côté-là, pendant qu'ils défileroient par un autre pour y faire leurs efforts, il donna ordre à la Garde de Cavalerie qui étoit dans ce poste, d'observer ce qui se passeroit, & de lui en donner

avis de moment en moment.

Après qu'il eut avertit Saint-Paul de donner le même ordre dans fon quartier, parce que les Ennemis pouvoient faire leur attaque de son côté aussi-bien que de l'autre, ou du moins la partager, il retourna au Camp. Delà il alla au quartier de Navarre, qui étoit près du chemin de Luxembourg. Il y trouva tous les Régimens sous les armes; & y laissa le Comte de Grancey.

Il courut au Pont de Chevalers, qui étoit au - dessous de la Ville, & pour avoir par-là communication avec les quartiers qui étoient au-delà de la riviere, il

les fit achever.

Pendant

LE M. DE FEUQUIERE. Clxix Pendant qu'il faisoit travailler à ce Pont, il manda Moulinet pour lui faire entendre particuliérement ce qu'il devoit faire, avec les Troupes qu'il avoit audelà de l'eau. Sur les neuf heures du matin, Chambord Capitaine au Régiment de Cavalerie de Praslain, qui faisoit la Charge de Maréchal des Logis de la Cavalerie, vint lui donner avis, que plusieurs Escadrons des Ennemis paroissoient au-delà du coteau, qui étoit vers le quartier de Navarre, où il avoit laissé le Comte de Grancey.

Sur cet avis Feuquiere donna ordre à M. de Praslain, qui étoit alors près de lui, de s'avancer en diligence, avec toute la Cavalerie, le long de la Ligne de son quartier, jusqu'à celui de Navarre: de faire avancer trois Escadrons vers le Comte de Grancey, & de le soutenir en cas

Tome I, P

cixx VIEDEM, de besoin avec le reste de la Cavalerie.

C'estici que commença l'action

du matin.

Le Marquis de Feuquiere retourna à toute bride au quartier de Navarre. Il commanda à cent Mousquetaires, qu'il fit sortir hors des Lignes, de gagner à la faveur des haies & des fossés. le haut du coteau, où il avoit eu dessein de faire un fort. On repouffa les pelotons détachés des Ennemis, qui avoient voulu commencer à s'y loger. Il y laissa le Comte de Grancey, avec ordre de s'opiniâtrer à conserver ce poste, & lui dit qu'il avoit commandé au Marquis de Prassain de lui envoyer trois Escadrons; & de le soutenir.

Cela fait, il se rendit à l'avenue de Luxembourg, qui lui paroissoit l'attaque la plus dangéreuse de son Camp, parce qu'il

LEM. DE FEU QUIERE Clxxi n'avoit encore pû y faire travailler. Il fit montrer le Régiment de Beauce jusqu'à la garde de l'Infanterie, qui étoit sur le haut du chemin, près du Quarrier de Navarre.

Arrivé à cette avenue, il jugea par le bruit de l'escarmouche, qui s'échaussoit du côté de Navarre, qu'il étoit important de le soutenir en slanc sur la gauche, il prit à ce dessein le Régiment de Beauce, qui s'étoit déja avancé, & ordonna à la Roussaye d'aller prendre 300. Maîtres du Corps de M. de Prassain, qui en étoit proche.

La Roussaye n'eut pas fait cinquens pas dans la descente de la montagne, que les deux Escadrons que le Comte de Grancey avoit jettés hors des Lignes, pour soutenir par la droite l'Infanterie qui escarmouchoit, abandonnerent leurs Officiers à la

clxxij VIEDE M.
prémiére décharge de quelques
Ennemis : se retirerent à toute
bride dans la Ligne, & jetterent
tellement l'épouvante dans tout
le reste de la Cavalerie rangée
en Bataille pour les soutenir, que
le Marquis de Prassain qui la commandoit, ne put l'empêcher de
fuir en consusion de l'autre côté
de la Moselle, les uns par le Pont,
les autres à gué & à la nage.
Le Régiment de Navarre,

Le Régiment de Navarre; après avoir long-tems résisté à perdu beaucoup d'hommes, se voyant abandonné de la Cavalerie se resira au travers d'une suraire, au quartier de Bussy-Ra-

butin.

Feuquiere averti de ce désordre, se trouvant alors sans Cavalerie, & voyant que les Ennemis poursuivoient le Régiment de Navarre: ne put que le saire soutenir par celui de Beauce. Les Ennemis arrêtés, Navarre se re-

LE M. DE FEUQUIERE. CIXXII tira facilement, jusqu'à ce qu'un de leurs Escadrons prenant sur la droite de Beauce, le chargea en flanc ; desorte qu'il l'auroit défait & feroit entré aussi-tôt qu'eux dans le quartier de Buffy-Rabutin, si Feuquiere avec quinze ou vingt Gentilshommes volontaires ne l'eût arrêté. Il les chargea plusieurs fois l'épée à la main, & se mêla parmi eux. Par là il donna, tant au Régiment de Navarre, qu'à celui de Beauce, & de Rabutin qui n'avoit eu aucune part à cette action, le tems de se retirer au quartier de Saint-Paul, qui étoit en bataille, & qui arrêta sept ou huit autres Escadrons.

Buffy-Rabutin marque dans fes Mémoires, qu'il a fait tirer fur le Régiment de Navarre, le prenant pour Ennemi. On doit conclure de-là, que ce Régiment se retiroit en bon ordre. elxxiv VIE DE M.

Dans cette occasion, le Baron de Créqui-Berneüil sut blessé de deux coups de pistolet : M. de Nabécourt le sut d'un coup de pistolet & de deux coups d'épée au travers du corps, & laissé pour mort : la Vergne, premier Capitaine de Navarre, le sut aussi de plusieurs coups de pistolet, & pris à la derniere charge, en voulant dégager son Général; le Chevalier de Tonnere ayant couru à la garde avancée du quartier des Gendarmes, pour les mener au combat, sut encore pris en youlant le rejoindre.

M. de Feuquiere, dans le défordre où l'avoit mis la fuite de la Cavalerie, joignit les Régimens qu'il venoit de fauver, à ceux de du Plessis Praslain & de Kolhasse, Infanterie, de Stresse & Kaltosse, Cavalerie Allemande qui étoient en Baraille dans le quartier de Saint-Paul; il les lais-

LEM. DEFEUQUIERE. clxxv fa fous la conduite de Saint-Paul pour les amener au quartier général, Il prit le devant, afin de pourvoir à ce qu'il convenoit de faire. En passant par Terver ou étoient les Régimens de Rambures, de Saint-Luc & d'Effiat Infanterie, il les mena avec lui & les mit en Baraille au-delà du ruisseau, les deux premiers entre le quartier général & le Parc d'Artillerie, & le dernier dans le Parc. Il laissa à Terver à la tête du quartier, les quatre Compagnies de Gendarmes, pour observer la contenance des Ennemis.

C'est ainsi que sinit l'affaire du matin, peu considérable pour la petre des hommes; mais décisive pour le secours de la Place & la levée du Siége. On étoit en peine de ce qu'étoit devenu le Comte de Grancey.

Feuquiere en arrivant au Parc;

VIE DE M. clxxvi dit à Saint-Août & à Choisi ; qu'il étoit d'avis de passer la Moselle: que pour cela il falloit se-ver le Parc le plus diligemment qu'il se pourroit. Saint-Août lui répondit que les Chevaux d'Artillerie qu'il avoit mandé qu'on fit venir de Metz, avec les petites piéces, s'en étoient rétournés à la vuë des Fuiards qu'ils avoient rencontrés à une demie lieuë du Camp : qu'aussi-tôt qu'il l'avoit fçû, il avoit envoyé un Commiffaire à toute bride, pour les faire revenir; de maniere qu'il ne perdoit pas l'esp erance de les avoir bien-tôt : que cependant, avec ce qu'il avoit de chevaux, il feroit toute diligence possible, pour lever le Parc.

Cet ordre donné, le Marquis de Feuquiere en attendant le reste des Troupes conduites par Saint-Paul, alla avec Choisi jusqu'au Pont de Batteaux, pour voir s'il n'y manquoit rien.

Etant sur le Pont, il écrivit à M. de Rosquespine, pour donner avis du désordre qui venoit d'arriver. Dans la vue de diminuer l'étonnement, il diminua ce désordre. Il le prioit de lui renvoyer de Metz tous les Fuiards, par le côté qui est au-delà de la Moselle, où il alloit prendre son poste.

A peine eut il écrit cette lettre, que regardant de l'autre côté de la riviere, il fut furpris de voir que toute la Cavalerie, au lieu de tenir ferme, comme elle avoit commencé à le faire, pour s'oppofer aux Ennemis, s'ils tentoient de passer la Moselle, marchoit vers le Pont qui étoit audessuré de la comme de l'audessuré de l'audessuré de l'audessuré de l'audessuré de l'audessuré de l'audessuré de l'autre de l'audessuré de l'autre d'audessuré de l'audessuré de l'aule de l'audessuré d'audessuré d'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'aud'au

A l'inflant il remonta à cheval, & alla à toute bride au-devant d'elle, pour l'obliger à reprendre ses postes. Si-tôt qu'il eut re-

elxxviij Viede M.
joint le Marquis de Praslain, is se à ce dessein tourner tête à ces
Troupes; mais il n'eur pas sair
mille pas, que des coureurs qu'il
avoit envoyés pour reconnoître
si les Ennemis s'étoient sasses du
Pont, en amerent huit ou dix
au Marquis de Praslain. Tous ces
prisonniers dirent que Picolominis étoit assuré du Pont, avec
Insanterie & Cavalerie; qu'il y
étoit en personne, & qu'il- étoit
bien difficile de le reprendre. Ce
sait étoit yéritable.

Cet accident fut ce qui embarraffa le plus le Marquis de Feuquiere dans son malheur. Par là, tout moyen de retraite lui étoit ôté, il ne dépendoir plus de lui de combattre ou de ne combattre pas: il jugea qu'il n'y avoit plus lieu de faire passer son Armée de ce côté-là, mais qu'il devoit plutôt en retirer sa Cavalerie. Laissant ce soin au Marquis LE M. DE FEUQUIERE. Claxix de Praslain, il retourna au champ de Bataille avec la même diligence qu'il en étoit venu.

Il dit à Choisi qu'il rencontra à l'entrée du Pont de Barteaux, la nécessité où il se trouvoir de changer la résolution qu'il avoir prise de passer l'eau. Il ordonna à des Routiers, à qui dès le jour de son arrivée, il avoir consié la garde du Pont de Richemont, de s'y transporter en diligence: d'y arrêter les suyards, & de faire ranger audelà les bagages de l'Armée, afin qu'ils ne causassient point d'embarras dans la retraire, si elle pouvoir se faire.

Saint-Paul, Choisi & Grancey vinrent au-devant de Feuquiere; qui continuoit son chemin. Les deux premiers lui firent le récit de leur retraite. Le dernier qu'il n'avoit pas vû depuis ce qui s'étoit passé le maclaxx VIEDE M.

tin lui demanda ce que le Mara quis de Prassain disoit de la Cavalerie, & s'il ne l'excusoit pas-M. de Feuquiere lui répondit, que le Marquis de Praflain lui en avoit demandé justice, & lui avoir dit, que si le Roi ne fai-foit punir ceux qu'il lui nom-meroit, il lui remettroit sa Charge. Le Compte de Grancey lui dit la même chose, mais avec des termes qui faisoient penser, qu'il en demandoit une justice présente. Feuquiere, pour ne penser que de ce qui étoit plus pressant, changea de discours, & lui répartit, qu'il lui paroissoit que les Ennemis ne vouloient pas lui en donner le tems. Arrivé au Parc, il y vit que Saint-Août achevoit d'en faire sortis les piéces.

Pendant le tems que le Marquis de Feuquiere employa à rallier au quartier Général les Trouz

LE M. DE FEUQUIERE. Clxxxì pes dispersées par le premier défordre, les Ennemis eurent ce-lui d'attendre le reste de leur Armée. Au premier combat, ils n'avoient, que leur Avant-Garde: ils en avoient formé une Ligne, qui s'étendoit depuis la Ville jusques à la montagne. A mesure que leurs Troupes arrivoient, ils les mettoient en Bataille, & elles se trouvérent plus combat, que M. de Feuquiere ne le fut de pouvoir se retirer.

L'autre côté de la riviere, par la perte du Pont, n'étoit pas plus für pour lui. Il ne crut pas dans cette situation devoir avec des Troupes étonnées entreprendre une retraite, en présence d'un Ennemi beaucoup plus fort que lui, & ensé de son bonheure dans l'affaire du mutin. Il jugea qu'il y auroir moins de péril à attendre dans un poste

clxxij VIEDEM.

avantageux un Combat général;
que de s'exposer à être désait
sans combattre, comme il arrive ordinairement en de semble
bles retraites. Il avoit devant lui
un ruisseau fort difficile à passer;
à sa droite, la Moselle & un
Château: à sa gauche, le Parc

bien retranché.

Il jugea encore qu'il étoit vraifemblable, que les Ennemis le voyant dans un poste si avantageux, attendre de pied-ferme, ne l'y attaqueroient pas: qu'ils lui laisseroiont gagner la nuit, & qu'alors & à la faveur des désilés à passer jusques au Pont de Richemont, il pourroit faire plus sirement sa retraire, que s'il entreprenoit de la faire pendant le jour. Il sçavoir que le nom seul de retraire inspire de la hardiesse à ceux qui attaquent, & de la crainte à ceux qui se retirent.

LE M. DE FEUQUIERE. clxxxiij Après ces réflexions, M. de Feuquiere n'eut pas beaucoup de tems pour délibérer. A son retour du Parc, il alla au-devant de la Cavalerie, qui avoit repassé le Pont, pour la mettre en Bataille. A peine eut-il commencé à donner ses ordres, que la Becherelle lui amena un Gendarme, qui lui donnoit avis que l'Armée ennemie marchoit à lui: que les coureurs étoient déja si avancés, qu'ils commençoient à escarmoucher, & que le Commandant le prioit de lui faire sçavoir ce qu'il avoit à faire. Feuquiere manda à ce Commandant de se retirer lentement au champ de Bataille, à proportion que les Ennemis s'approchoient, & qu'il laissat derriere 30. ou 40. Gendarmes pour observer.

C'étoit le petit Corps qu'il avoit Jaissé à Terver, pour être averti de ce que seroient les Ennemis,

## clausiv VIEDEM.

Avant qu'il donnât ses derniers ordres; il alla tout le long de la Ligne de circonvallation, pour reconnoître s'il y avoit assez d'ouverture, pour rendre la communication libre d'un côté à l'autre. Elle étoit nécessaire parce que l'espace qui étoit entre la Ligne & le ruisseau, n'étoit pas capable de contenir, sans confusion, toute la Cavalerie avec l'Infanterie. Il reconnut que la communication étoit facile.

La Bécherelle vint lui donner avis, que les Ennemis alloient lui tomber fur les bras. Il
le renvoya avec les Maréchaux
de Camp, chacun à leur pofte,
pour achever de mettre l'Infanterie en Bataille fur le bord du
ruisseau : il ordonna que pendant qu'il acheveroit avec le
Marquis de Praslain d'y mettre
la Cavalerie, on laissar pour ne
point perdre de tems, & pour
éviter

eviter la confusion, qu'il y auroit à reprendre son rang selon son ancienneté, les Régimens dans l'ordre où ils se trouveroient. Ils étoient récemment arrivés des différens quartiers où ils étoient campés avant le premier Combat.

Il plaça une partie de la Ca-valerie dans la Ligne: il porta l'autre, avec les Carabiniers du vieux Corps, près du Parc, à la gauche du ruisseau, pour lui faire tête. Comme il craignoit d'être pris là en flanc, il plaça à la droite, les Gendarmes avec les Allemands de Streffe & de Kaltosse, pour soutenir Picardie.

C'est ici que commence l'ac-

tion de l'après-midi.

L'ordre dont on vient de parler n'eut pas été si-tôt donné, que les Ennemis commencerent le Combat entre 4. & 5. heures du soir, par l'attaque de notre

Tome I.

clxxxyj VIEDE M.
Aîle gauche, du côré du Parc.
Les deux Bataillons qui la firent,
avoient à leur tête cinq petites
Piéces, qu'ils faisoient tirer en
marchant. Le Régiment d'Effiat
étoit dans le Parc; celui de Kolhasse bordoit le Parc; près du
ruisseau : celui de Rambures
étoit un peu sur la droite. Ils
firent leur décharge si à propos,
qu'ils contraignirent les Ennemis,
après une perte considérable,
d'abandonner leurs Canons.

Pendant cette première charge, le Marquis de Feuquiere vit quelques Escadrons Ennemis, qui filoient sur la gauche, par derrière le Parc. Il craignit que ce ne sur pour attaquer le flanc de sa gauche, le long du ruisseau, où il avoit placé trois Escadrons & les Carabiniers. Il ordonna au Marquis de Praslain qui s'étoit avancé avec lui pour voir cette première attaque, d'envoyer du Mouli

LE M. DE FEUQUIERE. CİXXXVİJ net avec fon Régiment, pour foutenir ce poste-là. Le Marquis de Praslain, en le quittant pour aller donner cet ordre, lui dit que toute la Cavalerie étoit au désespoire de la faute qu'elle avoit faite au Combat du marin, & qu'il se tint pour assuré pareroit à celui-ci.

Plusieurs Officiers vinrent euxmêmes le lui marquer. Il leur répondit qu'il ne doutoit pas de leur bonne volonté, & qu'avant que la journée finîr, il trouveroit occasion de la faire connoître, & les pria d'y apporter tous leurs

foins.

Lorsque les deux Bataillons Ennemis, qui avoient fait la premiere attaque, eurent été repoussés, deux autres vinrent jusques fur le bord du ruisseau rafraîchir le Combat. Ils se servirent de quelques autres pièces de canon, qui étoient sur leur gauche. Mais clxxxviij VIEDEM.

ils furent reçus cette seconde sois
avec plus de vigeur encore que
les autres ne l'avoient été la premiere, & contraints après leur
décharge de se retirer, comme
les premiers l'avoient fair.

Dans ces circonflances, Saint-Août esperant que ce désordre pourroit avoir de plus grandes suites, vint au bord du ruisseau. Il dit à Feuquiere ce qu'il pensoit de ce commencement, & lui proposa de faire avancer les peites pièces. Ce sentiment sut approuvé. Saint-Août retourna en diligence pour les amener.

Pendant ces deux charges, toutes l'Armée des Ennemis s'avançant toujours, se mit en bataille de front vis-à-vis du ruisfeau: ils jetterent sur leurs aîles des Corps séparés, pour attaquer en même tems de toute part.

M. de Feuquiere qui prévit que ce dernier effort décideroit de la

LE M. DE FEUQUIERE. Clxxxix journée, rétablit aurant qu'il le pouvoir l'Infanterie, après les deux attaques qu'elle avoir repouffées: il ordonna à la Cavalerie, qui étoit vis à-vis des intervales de l'Infanterie & derriere elle, de la foutenir, & se mit à la tête de la principale attaque qui étoit au milieu de la bataille. Placé là, il crut qu'il seroit plus à portée de donner promptement les ordres nécessaires, & que par sa présence il augmenteroit la hardiesse & le courage de ses Soldats.

Cette troisiéme attaque su si opiniâtre de part & d'autre pendant une heure que dura un seu continuel, qu'on ne pouvoir plus se connoître. Le vent poussoit la sumée contre nous. Mais ensinos Soldats affoiblis par un combat si long, sans qu'ils eussent pûêtre rafraîchis, commencerent malgré leurs Officiers à s'éloigner

exc VIEDEM.

du bord du ruisseau, où la psépart étoient à couvert. Les Ennemis ne perdirent pas un moment: ils s'en faisirent, & le sirent passer en divers endroits par leur Cavalerie & par leur Infanterie. Ils défiloient en désordre, les uns après les autres dans l'eau & dans la bouë; l'Infanterie jufqu'au dessus de la ceinture, la Cavalerie avec plus de peine encore, parce que les bords de ce ruisseau étoient élevés.

Le Marquis de Feuquiere qui avoir alors à sa droite une Escadron de Gendarmes, près d'un endroit par où l'Infanterie ennemie avoir commencé à passer, se mit à leur tête: il essay d'en encourager les Cavaliers, & les mena à la charge; mais n'etant éloignée que de la portée du pistolet des Ennemis, qui étoient audelà du ruisseau, pour soutenir ceux des leurs qui étoient passés,

LE M. DE FEUQUIERE. exce & qui s'y rejetoient en défordre, il effuya leur décharge de près, & fa troupe au lieu de fe mêler parmi eux, comme il le lui avoir commandé, se contenta de faire sa décharge, & tournant à gauche elle le laissa seul au milieu des Ennemis. Il y reçut au bras droit deux coups de mousquets; le premier au-dessus du poignet, le second peu après au-dessus du coude qui lui fracassa le bras.

Voulant malgré ses blessures, faire retourner les Gendarmes à la charge, comme il les vit sont ébranles, crainte qu'en se rerirant il ne leur donnât lieu de prendre la suite, il se porta à leur tête: leur découvrant son bras cassé, & tout ensanglanté, il leur dit Puisque la perte de votre Général ne vous touche pas, & que voulez l'abandonner, combattez au moins pour votre honneur & le service du Roi; ne perdez pas par votre

excij VIEDEM.

lâcheté, une Victoire que vous remporterez aujourd'hui si facilement.

Paroles remarquables d'un Général, qui dans une pareille situation veut encore saire envisager la Victoire. C'est qu'il auroit passe de renverser tout ce qui avoit passe le ruisse un mais ni les paroles, ni son exemple ne purent les retenir. Un de ses Chirurgiens qu'on étoit allé chercher, lui dit que s'il ne se faisoit promptement ler le bras, il alloit tomber en sincope-

Quoiqu'il fût si foible qu'il salloit le soutenir à cheval, & qu'on lui representat qu'il devoit au moins donner au Chirurgien le tems d'arrêter le sang qui couloit de ses blessures, il ne voulut point quitter ce Poste qu'il n'y est fait venir un Officier Général, pour le maintenir, & manda le Comte de Grancey: mais Grancey s'en excusa, par rapport au désordre LE M. DE FEUQUIERE. exciji qui étoit, disoit-il, survenu à son Poste, ajoutant qu'il avoit été contraint de donner des coups de plat d'épée à des Officiers de Cavalerie, pour les saire aller à

la charge.

Grancey avoir le Parc sur sa gauche à 50. pas de lui. Deux Bataillons ennemis qui s'étoient logés dans le fossé, & qui avoient attaqué le Parc par les deux factorerent. Il sut contraint par la multitude des suyards de se retirer, sans qu'il eût pû les rallier.

A la faveur de quatre piéces que Saint-Aoust avoit fait avancer, le Marquis de Praslain chargea les Ennemis à la tête de deux Escadrons de son Régiment, qui étoient les seuls qui l'eussent suivi. Il su abandonné dans la mêlée, & donna dans toutes les occasions des preuves d'une grande valeur. Chambord y sut pris.

Tome I.

VIE DE M. CXCIV

Du Moulinet alla à la charge jusqu'à ce qu'il fut blessé à mort; fon Régiment fit très-bien. Du Hamel Capitaine & Major fut

blessé & pris.

S. Paul par une décharge du Régiment de Praslain arrêta les Ennemis, & se mit à la tête de S. Agnan, Cavalerie, pour le mener à la charge. Il ne fut suivi que de huit ou dix Cavaliers, avec le Lieutenant de la Mestre de Camp.

Un Gentilhomme voulut lui persuader de se retirer; Non, non, lui répondit-il, je n'en ferai rien; c'en est fait, je ne sçaurois faillir en suivant le chemin que m'a montré mon Général. (Il le croyoit mort.) Se jettant au milieu des Ennemis,

il fut tué en combattant.

Plusieurs Volontaires, entr'autres le fecond & le troisiéme fils de M. de Feuquiere se distin-

guerent-là.

LE M. DE FEUQUIERE. CXCV S. Aoust, malgré ce dernier désordre, tint serme auprès de son Canon, avec quelques Officiers d'Artillerie & les Carabiniers, qui soutinrent le combat, jusqu'à ce que la déroute les entrainât comme les autres. Il sut pris en combattant avec du Pin & Maubuisson, & eût l'adresse de se fauver.

Le Marquis de Feuquiere, à qui la foiblesse ne permettoit plus d'agir, ne put qu'ordonner à quelques Officiers, que l'on se ralliàr au Pont de Richemont, pour saciliter à ce qui pouvoit échaper de l'Insanterie, le moyen de se joindre à eux, trois mille hommes restés de l'Insanterie passerent ce Pont; & de-là, à la saveur de la nuit, se retirerent à Metz.

La Varenne, Capitaine au Régiment de Praslain, se retirant avec quelques Officiers & Soldats, touché de la situation du cxcyj VIE DE M.
Marquis de Feuquiere, voulut
demeurer auprès de lui, pour lui
aider à fe retirer. Il lui dit qu'il
n'étoit, ni en état, ni dans la volonté de le faire, & qu'il eût feulement à gagner le Pont de Richemont, où il avoit donné ordre de fe rallier.

Dans le moment, les Ennemis aborderent de tout côté. Il étoit alors à pied, foutenu fous les bras. Un de leurs Escadrons fondit fur lui. Il fut pris & porté à Thionville, dans un drap, com-

me mort.

Il avoit prié M. Arnauld, (connu depuis sous le nom de l'Abbé Arnaud fiere aîné de M. le Marquis de Pomponne, Ministre d'Etat,) d'aller lui faire préparer un batteau, pour être tranfporté plus commodément. M. Arnauld n'en trouva point, & à son retour, le voyant au milieu des Ennemis, il se retira. LE M. DE FEUQUIERE. exevij Ce n'est donc pas le chagrin, ni le mépris de la vie, ni le saux honneur de mourir sur le champ de Bataille, qui lui a fair resuser le secours offert par la Varenne: on a mal interprété ce resus, en ajoûtant qu'il avoit dit, qu'il valoit autant y mourir, qu'un peu plus loin. C'est qu'il espéroit trouver une voiture plus douce que celle du cheval.

« Le Maréchal de Châtillon, dit le Vasseur avec le Public, entle commandement du Corps de Troupes, qui devoient camper près de Meziéres & de Sedan, pour accourir à celle des deux Armées de la Meilleraie & de Feuquiere, qui en auroit besoin. On dit que chagrin de se voir dégradé en quelque maniere, après avoir eu deux sois le commandement de la principale Armée de France, il vit avec plaisir l'embarras de Feu-

excviij VIE DE M.

» quiere devant Thionville, &

» que dans le dessein de remplir

» sa Place, il ne se hâta point

» trop d'accourir à son secours,

» lorsque Picolomini s'avança

» loríque Picolomini s'avança » pour l'obliger à lever le Siége. » On dit dans le monde, rapporte-t-il ailleurs, qu'il n'étoit » pas fâché de la disgrace arrivée » à Feuquiere; & que devant sou-» haiter pour son intérêt & sa ré-» putation, que le mauvais succès » du Siége de Thionville, sit ou-» blier celui de S. Omer, il ne se » pressa point de marcher au-de-» vant de Picolomini, quoique » son Armée sut dessinée à ob-» server la marche des Impériaux,

\*& à traverser leurs desseins.

» Sa lettre, ajoute-t-il encore,

« écrite le 10. Juin au Secretaire

» d'Etat, (M. Desnoyers) sem
» ble confirmer ce soupçon, en

» feignant de ne rien sçavoir de

» l'affaire de Thionville, arrivée

LE M. DE FEUQUIERE. excix rois jours auparavant; ce qui eft difficile à croire. Il affecte de fe disculper par avance de ce qu'on lui reproche dans la fuite ».

Ce qu'il y a de vrai, c'est qu'informé que Picolomini assembloir une Armée, il se porta à Vervins & à Guise, sans aucune utilité pour le Siége de Hédin. Cette fausse démarche laisse le chemin libre pour secourir Thionville: elle rendit malheureuse une entreprise qui auroit pû devenir utile & glorieuse.

S'il se sût joint au Marquis de Feuquiere, comme il le pouvoit & le devoit, il est vrai-semblable que les Ennemis n'auroient jamais hazardé de secourir cette Place; ou que s'ils eussent été battus.' S'il se sût mis seulement en disposition de former le moindre obstacle à leur marche, il les

CC VIE DE M.

auroit arrêtés. Ce retardement, n'eut-il été que de deux jours, auroit mis M. de Feuquiere plus en état de les bien recevoir.

Feuquiere seul, avec si peu de Troupes, ne pouvoit empêcher que Picolomini, qui avoit une Armée de 25. à 30000. hommes ne secourût Thionville; mais ce secours n'auroit pas pour cela, si on l'eût jugé à propos, empêché d'en faire dans la suite le Siége, avec de plus grandes forces. Feu-quiere en avoit fait les préparatifs. La conquête qui n'en étoit que retardée, étoit réservée à M. le Prince. Picolomini ne s'en seroit pas moins trouvé dans la nécessité de se tenir à portée de pouvoir s'y opposer. Ainsi la Cour étoit parvenuë à la diversion

qu'elle s'étoit proposée. Aussi M. Desnoyers dans ses Lettres justifie-t il la conduite de M. de Feuquiere, & des Trou-

LE M. DE FEUQUIERE. pes du Roi; qui dans cette action ont fait leur devoir. Par celle du 11. Juin, écrite au Maréchal de Châtillon, il marque en ces termes « que les Régimens de » Navarre, de Vibray & de Per-» che plierent après une longue » & opiniâtre résistance. Cela ne » fût point arrivé, si la Cavale-» rie eût bien fait. Les Ennemis » profitant de l'occasion jetterent » autant de secours qu'ils voulu-» rent dans Thionville.... Sur les s cinq heures du foir.... le choc » recommença. Notre Infante-» rie fit des miracles; mais la » Cavalerie ne se comporta pas » mieux que le matin M. de Feu-» quiere avec beaucoup de bra-» ves Officiers.... jusqu'à la fin o du combat, tenoit bravement » tête aux Ennemis; mais dès qu'il » fut blessé au bras, tout fut mis en déroute. M. de Medavi » (Grancey), qui s'est retiré à

ccij Vie de M.

Metz, nous écrit cette déplorable nouvelle. Nous avons perdu peu de Cavalerie par sa lâcheté, & beaucoup d'Infan-

» terie par sa valeur....

Le Vasseur dit que » le Roi » voulut qu'on sît des informa» tions sécrettes, & qu'il sit casser » des Officiers & des Compa» gnies entieres de Cavalerie. »
Pour le Marquis de Feuquiere, il répondit jusqu'à la mort, qu'ayant toujours combattu à la tête, il n'étoit pas en état de rendre compte de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce qui s'étoit passeur de ce q

Les raisons si clairement expliquées dans le Conseil de Guerre, tenu la nuit avant le combat, répondent par avance à l'objection de Bussy-Rabutin. Inutilement Sirotte, Officier de Cavalerie, qui servoit alors sous le Maréchal de Châtillon, a-t-il essayé dans ses Mémoires de disserve de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la conseil de la consei

LE M. DE FEUQUIERE. cciij culper la Cavalerie. Ce qu'il y dit du Pont placé trop près de la Ville est absurde & faux.

Le Roi étant à Saint.- Menehould, dit aux fils de Feuquiere, qui y étoient venus de Verdun, pour faluer S. M. Mandez à votre pere, que je suis très-satisfait de sa conduite, & que je scais comme il a fait en cette occasson, tout ce que pouvoit un homme d'honneur. S. E. prit ensuite la parole & dit, que l'on ne devoit pas attendre autre chose d'eux.

Les Ennemis demanderent d'abord cent mille écus pour la rançon de M. de Feuquiere : ils proposerent ensuite de l'échanger avec trois autres Officiers de considération : ensin la condition fut que le Roi rendroit Equenfort Général de Bataille, & que Feuquiere pour le surplus de sa rançon, fourniroit la somme de

quinze mille Risdales.

eciv VIE DE M.

Comme il n'y avoit point, suivant l'avis des Médecins, d'autre moyen pour avancer sa guérison, que celui de le transporter à Metz, on offrit pour ôtage deux de ses fils.

Mais il semble que les Ennemis n'étoient pas dans la réfolution de lui accorder la liberté. Le Baron de Soyer, par une de ses Lettres au Comte de Pas, du premier Mars 1640. paroît le confirmer. Il dit entre autres choses. « Quand vous considérerez que » ma parole n'est pas souveraine » mais dépend d'un Souverain, » duquel l'aveu est nécessaire pour » tirer hors de ses Etats un Géné-» ral d'Armée tel que Made Feu-» quiere, vous m'accuseriez de ne » pas bien sçavoir mon métier, si » je ne faisois sléchir ma parole, » sous la volonté de mes Supé-» rieurs. »

Le Marquis de Feuquiere avoit

te M. de Feuquiere. cev été employé, comme on l'a dir, à des négotiations importantes. Il confervoir toujours des liaifons avec les Suédois & plufieurs Princes en Allemagne. C'eff-là vrai-femblablement la principale raifon qui faifoir naître ces difficultés.

Vers le milieu de Décembre, lorsqu'on se flattoit le plus du recouvrement de sa santé, ses douleurs augmenterent tour-à-coup à l'excès, & continuérent jusqu'au 13. de Mars, qu'elles l'emporterent, après avoir donné toutes les marques possibles de la plus rare constance.

La Marquise de Feuquiere sa femme, qui avoir eu permission de l'aller joindre, sui rendit les derniers devoirs. On lui resusa le corps de son mari, qui ne suiré de cette Place, & porté à Verdun, que lorsque M. le Prince se sur rendu Maître de Thionville.

VIE DE M.

Ainsi se vérisia ce qu'avoit dit le Marquis de Feuquiere, que le risque de la bataille ne regarderoit que sa personne : que le gain en seroit avantageux pour le fervice du Roi, & que la perte ne lui feroit d'autre préjudice, que celui de ne pas prendre Thionville. En effet Picolomini ne fit

d'autre conquête que celle de Sancy, petit poste aux environs occupé par 50. hommes. Il fe porta de là fur les Frontieres de Champagne, où il entreprit le Siége de Mouzon, qu'on lui fit

M. de Feuquiere, après son malheur avoit prié ses amis de ne pas s'amuser à le désendre à la Cour, & il n'en avoit pas be-foin. Le Roi lui rendit toujours justice, & dit en passant à Feuquiere, Le pauvre Feuquiere son-geoir plus à faire la Guerre qu'à accommoder sa maison.

LE M. DE FEUQUIERE. Cevij D'Anne Arnauld, fœur du Mestre de Camp Général des Carabins, qu'il avoit épousée, il laissa cinq sils. Le Roi donna à l'aîné, qui n'avoit encore que 22. ans, le Gouvernement de Verdun. Il est mort Lieutenant Général des Armées du Roi, Confeiller d'Etat d'Epée, &c. aussi distingué par les négociations que par les Armes.

Outre Antoine de Pas, (M. de Feuquiere, Auteur des Mémoires, & à l'occasion duquel on s'est étendu sur la Maison de Pas) siac fon pere, eût d'Anne-Louise de Grammont, François de Pas, Marquis de Rébénac; Lieutenant Général du Bearn & de Navarre, Ambassadeur en Espagne, &c. Charles, Osficier aux Gardes: Henri, Chevalier de Malthé, & Capitaine de Vaisseau: Jules de Pas, Comte de Feuquiere, Colonel du Régi-

ccviii Vie de M. le M. de &c. ment qui en portoit le nom, Lieutenant Général des Province & Evêché de Toul : Philbert Evêque d'Agde, & Simon, Capitaine de Vaisseau du Roi.

De cette nombreuse Famille; il ne reste par mâles que Jules de Pas, & le Comte de Pas, fon cousin germain, Gouverneur de Monçon en Arragon, tous deux fort avancés en âge, & sans pos-

térité.





# **MEMOIRES**

DΕ

M. LE MARQUIS

DE FEUQUIFRE: PREMIERE PARTIE.

DESSEIN ET DIVISION
de cet Ouvrage.

I.

UOIQUE la plus grande partie de la Nobleffe Françoife ne choisisse point d'autre profession

que celle des Armes; cependant cet illustre métier n'a encore été exercé par personne, qui ait voulu dans ses tems de loiss se donner la peine d'écrire sur cette matière, & de voir s'il seroit possible de tracer des régles certaines de théorie sur la Tome I. 2 MEMOIRES
guerre, qui fussent capables d'ouvrir

Pesprit d'un jeune homme, avant qu'il fût en âge d'entrer dans le service, & qui pussent le mettre en état de sçavoir la guerre en moins d'années qu'il n'y en faut employer.

Le loisir forcé dans lequel je me fuis trouvé après plus de quarante années de service, m'a donné la vûe d'essayer de faire profiter mon fils de mes réslexions, & du tems que j'ai inutilement employé pour mon

élevation.

J'ai senti par mon expérience qu'un jeune homme dans ses premieres campagnes, soit par inaplication, soit par manque de pénétration, voit faire aux Genéraux sous lesquels il sert, bien des mouvemens dont il ignore les raisons. Sur ce sondement, j'ai cru que celui qui scavoit la guerre par théorie, pourroit être plus en état de réduire cette théorie en pratique, que celui qui ignoreroit cette premiere partie; que par consequent il pénétreroit plus facilement quelles sont se quelles doivent être les véritables raisons de ce qu'il voit faire, & que sçachant

DU M. DEFEUQUIERE. quelles sont les différentes manieres de faire les mouvemens & les opérations de guerre, par rapport aux differentes raisons & vûes de faire ces mouvemens & opérations, il pourroit en moins de tems qu'un autre jeune homme, qui n'auroit aucune connoissance de toute cette théorie, réduire en pratique ce qu'il auroit appris par l'étude, & être porté à une élevation plus prompte, & cependant méritée.

I I. Je me propose donc de donner à ce fils que je veux instruire avant qu'il soit en âge de servir, premierement une idée générale des Etats de l'Europe, & des differens caracteres de ceux qui gouvernent ces Etats, soit Princes, soit Répu-

bliques.

Je dirai ensuite quel est le caractere du Prince paisible, ou ambitieux; quel doit être celui d'un Général quelles sont les sonctions de tous les Officiers généraux & le détail d'une armée, sans descendre pourtant jusqu'aux devoirs des Officiers particuliers; parce que pour peu que mon fils ait d'application au métier de la

guerre, le tems que je veux qu'il passe dans les emplois subalternes, suffira pour son instruction. Je lui parlerai ensuite de toutes les differentes especes de guerre, & de la maniere de les faire, ou de les soutenir.

Enfin je lui ouvrirai l'esprit sur toutes les differentes opérations de guerre, & sur la maniere de les faire ou de les soutenir, afin que cette théorie le rende en peu de tems capable d'une exacte & prévoyante pratique, & le puisse plus promptement pousser aux emplois généraux.

# REMARQUES

Sur cette Div sion de l'Ouvrage.

A P R É S avoir pour l'instruction seule de mon fils composé ces Mémoires, qui contiennent les maximes sur la guerre, & que mon desse ne de lui faire lire soigneusement avant qu'il soit en âge d'entrer dans le service, pour qu'il en fasse une étude férieuse; j'ai cru devoir encore joindre à ce Traité des remarques dans le même ordre de Chapitres que les Mémoires, dans lesquelles, pour ap-

DU M. DE FEUQUIERE. puyer mes maximes, je rapporterai sans déguisement sur la matière de ces Chapitres tous les exemples bons ou mauvais des choses dont l'aurai été témoin oculaire, ou qui se sont passées de mon tems, afin de faire plus aisément sentir à mon fils que les fuccès heureux ou malheureux n'ont eu leurs véritables causes que dans l'observation ou la négligence des maximes que je lui ai proposées pour la Guerre; ou que les évenemens les plus considérables sont émanés de raisons bien différentes de celles qui ont paru au Public.

Et comme je ne puis pas louer que je ne blâme, mon dessein n'est pas de remettre ces remarques entre les mains de mon fils, que je ne le sente capable de n'en pas faire un mauvais usage à l'égard des vivans,

qui se trouvent blamés,

Que si la mort me prévient avant qu'il ait atteint cet âge de discrétion nécessaire pour sçavoir apprendre à se taire, je me flatte que ma mémoire n'en seta pas blâmée par les honnêtes gens, & qu'ils me rendront justice sur mon unique vûë de l'éducation

A iij

de mon fils, qui est d'en faire un homme de guerre; puisqu'ils ne trouveront rien dans ces réslexions qui ne foit véritable, & qui n'ait été connu des personnes éclairées, dans le tems que les fautes que je remarque ont été faites, ou que les évenemens dont je dis les véritables causes, font arrivés.

Je garderai dans ces remarques le même ordre qui se trouve dans les Mémoires, où j'ai eu en vûe de conduire mon fils à la connoissance de la théorie de la Guerre par une suite des opérations qui peuvent arriver dans le cours d'une Campagne. Ainsi je n'ai point de résexions à faire sur

· cet ordre que j'ai tenu.

Pavertirai feulement ici, que dans ces remarques je me fuis quelquefois un peu étendu fur des matiéres qui ne font pas purement de Guerre; mais je m'y fuis trouvé engagé, parce qu'elles en ont indirectement été la fource & l'origine. Il fe trouvera même des endroits où je dirai des chofes que j'aurai déja dites; mais c'est que je l'aurai crû nécessaire par rapport à la matière du Chapitre;

pu M. DE FEUQUIERE. 7 qui aura eu besoin de répétition pour l'application des maximes, & pour l'intelligence de la matiére de ce Chapitre, différente de celle où j'aurai parlé du même fait, mais sur un sujet différent.

#### CHAPITRE I.

Distinction des Etats de l'Europe.

J E me contenterai de dire sur ce fujet, que tous les Etats de l'Europe sont gouvernés, ou par un Prince Souverain, ou par un Corps qui s'appelle République; & qu'également tous les Souverains sont sufceptibles d'ambition & du dést de la grandeur, ou de l'amour du repos & de la tranquillité:

Voilà l'idée générale des Princes qui gouvernent l'Europe, fans entrer dans la politique & la difcuffica de leurs intérêts particuliers, que nous avons va de notre tems changer si souvent. On doit presque s'affurer que ces Puissances ne se croyent pas être en état de se fixer pour leurs maximes. Ainsi mon dessein A iiij

MEMOIRES n'étant ici que de former un homme de guerre, je ne traiterai que de ce qui regarde mon sujet.

# REMARQUES

Sur ce Chapitre.

LORSQUE dans le Chapitre précédent je me suis contenté de dire quelle étoit en général la constitution de l'Europe par rapport seulement à la nature des Etats, qui sont contenus dans cette partie du monde, sans entrer dans aucun détail des Puissances, c'en étoit assez, à ce qu'il m'a paru, pour mon premier dessein de faire de mon fils un homme de guerre.

A présent que tout ce qui a été écrit depuis trente ou quarante ans fur les intérets des Princes se trouve absolument inutile, & que l'Europe a changé de face depuis le commencement de ce siécle; je crois qu'après avoir dit en peu de mots son état après la paix de Rifwick, il est à propos de s'étendre un peu sur les grands évenemens qui ont commencé avec le siécle. Ils font tels, que je suis persuadé que le plus éclairé Politique n'en peut encore prévoir le dénouement.

Je fuivrai pour cela l'ordre des années pour les évenemens, fans entrer ici dans la difcussion de leurs causes, parce que dans la fuite de ces Mémoires, elles se trouveront placées où elles le doivent être dans Pordre des Chapitres; par rapport à la matière qui en fait le sujet.

Dans la guerre qui a précedé la paix de Riswick, toute l'Europe étoit en armes hors la seule Couronne de Suede & les Princes particuliers d'Italie, sçavoir, le grand Duc, les Ducs de Parme & de Modéne, & la République de Genes. Les deux Maisons puissantes étoient celles de France & d'Autriche. Celle de France le foutenoit feule & conqueroit fur celle d'Autriche Espagnole malgré la Branche Allemande. Celle-ci, à la réserve de la guerre qu'elle foutenoit avec ses propres forces contre les Turcs & contre les mécontens de Hongrie, que la France foutenoit autant qu'il lui étoit possible de si loin, avoit par son crédit dans l'Empire 10 MEMOTRES

trouvé le moien de faire la guerre à la France, & s'étoit unie pour cela d'intérêts aux Anglois & aux Hollandois, que le Roi d'Angleterre Guillaume de Nassaw avoit engagés dans son parti, avec le Duc de Savoie, qui le déclara austi contre la France.

La Maison d'Autriche étoit dans ce tems-là partagée en deux branches: celle d'Allemagne dont l'Empereur Leopold Premier étoit le chef, & avoit deux sils; celle d'Espagne qui étoit réduite à la seule personne du Roi Charles second.

Voilà quel étoit dans ce tems-là l'état des deux Maisons puissantes, qui par liaison d'intérêts ou par crainte, entraînoient tout le reste de l'Eu-

rope après elles,

La Maison de France s'étoit tellement agrandie depuis la-paix des Pirenées, & s'étoit rendue si redoutable à toutes: les autres Puissances de l'Europe, qu'il ne sur pas difficile à l'Empereur, politique, sage & moderé en apparence, quoiqu'infiniment ambirieux dans le fond, de réunir toutes les autres DU M. DE FEUQUIERE. IT Puissance pour les intérêts de sa Maison. Il ne se servit pour cela que d'un moien fort simple, qui étoit celui de faire craindre à ces Puissances l'état slorissant de la Maison de France, & ses desseins ambitieux qui seroient la ruine inévitable de leurs Etats, & leur conquête facile après l'accablement de sa Maison, qu'il faisoit même envisager comme prochain, s'ils n'y remedioient par leur union avec lui.

Le Prince d'Orange qui à la fin de l'année 1688, avoit usurpé le Trône d'Angleterre sur son beaupere, & qui par sa dignité de Stathouder de Hollande avoit un crédit infini dans cette puissante République, trouvant son intérêt particulier à se joindre à la Maison d'Autriche Allemande, pour se maintenir sur ce Trône nouvellement usurpé avec l'assistance des Hollandois, engagea facilement cette République dans la guerre contre la France, & y fit avec la même facilité entrer les Anglois ses nouveaux fujets.

12 MEMOIRES

Cependant toutes ces Puissances réunies pendant dix ans, n'avoient pû empêcher que la France ne jouît d'un bonheur parfait dans toutes les entreprises qu'elle avoit formées, & qu'elle n'eût remporté autant de victoires qu'elle avoit donné de batailles.

Un peu trop d'envie de rentrer dans le repos, lui fit pourtant prendre le parti de la paix, qui fut concluë à Rifwick, dans laquelle quoique triomphante par tout, elle ne laissa pas de rendre presque tout ce qu'elle avoit conquis. Quelquesunes des raisons qui peuvent avoir eu part à ce desir de la paix, pourront indirectement trouver leur place dans la suite de ce discous.

Le nouveau siècle donna une nouvelle face à l'Europe. Le Roi d'Espagne Charles second mourus fans enfans, se par son Testament appella la Maison de France à la succession de toutes ses Couronnes. Ce Testament su apporté en France de la part du Conseil de la Monarchie d'Espagne, où après les renonciations du Roi, de Mon-

DU M. DE FEUQUIERE. 13 feigneur le Dauphin, & de Monseigneur le Duc de Bourgogne, il fut accepté par Monseigneur le Duc d'Anjou, second fils de Monseigneur le Dauphin. Après cet Aste d'acceptation, ce nouveau Roi fut reconnu sans aucune contradiction par tous les Etats de la Monarchie d'Espagne; après quoi il alla à Madrid prendre possession de ce grand héritage.

Cet évenement fut un coup de foudre pour la Maison d'Autriche Allemande, pour le Roi d'Angleterre Guillaume de Nassaw, & pour les

Hollandois.

L'Empereur quoique de la Maifon d'Autriche, se trouvoit parent
plus éloigné du Roi d'Espagne
Charles second, que ne l'étoit le
Roi. Aussi ce Prince ne prétend-il
à cette succession, que parce qu'il
est de la même Maison, & il ne
fonde son droit que sur les Testamens de Philippe III. & Philippe IV. Rois d'Espagne, qui au
défaut des mâles de leur Branche,
avoient appellé la Branche Allemande à la succession de leurs

14 MEMOIRES

Etats, & même tous les autres Princes de l'Europe sortis des filles de la Branche Espagnole, excluans par leur seule volonté, & contre tous droits, la Maison de France de leurs Etats en cas que la Branche Espagnole vint à manquer d'hé-

ritiers mâles.

Les Testamens injustes de ces Rois avoient par le crédit de la Maison d'Autriche Allemande, été autorifés par le confentement des Conseils & Etats de toute la Monarchie. Le Roi d'Angleterre Guillaume de Nassaw, Prince habile & ambitieux, qui comme je l'ai dit, de fort petits commencemens, s'étoit élevé & maintenu fur le Trône d'Angletetre sans quitter la Charge de Stathouder de Hollande, & fans avoir perdu fon crédit dans cette République, se voioit par ce nouvel agrandissement de la Maison de France dans de nouveaux embarras pour se maintenir sur son Trône usurpé, parce que le Roi venoit d'accorder sa protection au jeune Roi d'Angleterre, dont il avoit reconnu le droit. Ainsi ce Prince

DU M. DE FEUQUIERE. 15 prit aisément des liaisons avec l'Empereur contre la France: les Hollandois prirent aussi le même parti, & y surent poussez par deux craintes qu'ils crurent raisonnables.

Par le Traité de Riswik il avoit été permis aux Hollandois sous le prétexte de la conservation de leurs Etats, d'avoir des Garnisons dans quelques Places nommées des Païsbas Espagnols, sous le nom d'une barriere entre la France & la Hol-

lande.

Dès que Philippe V. fut arrivé en Espagne, il parut que ce Prince n'avoit plus besoin de faire garder sés Places des Païs-Bas par des troupes Hollandoises, ausquelles on dit de se retirer, & qui se retirerent effectivement; & furent remplacées par des Troupes du Roi, de manière qu'il ne fut pas difficile à l'Empereur & au Roi d'Angleterre Guillaume de faire sentir aux Hollandois, que le Roi pourroit bien dans les suites prêter au Roi d'Espagne fon Petit - fils des troupes pour leur faire la guerre comme à des sujets révoltés, les conquerir,

s'ils fe trouvoient sans alliance avec les Puissances qui vouloient s'opposer à la grandeur nouvelle de la Maison de France, & les faire rentrer sous la Puissance de leurs anciens Maîtres.

Deux autres raisons portérent encore les Anglois & les Høllandois à se joindre à l'Empereur contre la France & l'Espagne; l'une, la crainte raisonnable que la France alors puissante sur mer, ne leur ôtât tout le commerce prodigieusement lucratif que ces deux Puissances faifoient avec l'Espagne dans son continent; l'autre que lorsque la France se seroit à l'aise enrichie des tréfors du Nouveau Monde par fon commerce avec l'Espagne, elle ne leur ôtât encore celui des deux Indes. Ces deux motifs d'intérêts présens étoient affez puissans sur les Anglois & fur les Hollandois, pour qu'ils fissent tous leurs efforts afin d'éviter la ruine de leur commerce qui auroit entraîné celle de leur Etat. Ainsi ces deux Puissances maritimes concoururent fans hésiter avec l'Empereur en tout ce qu'il voulus

DU M. DE FEUQUIERE. 17 voulut d'elles, pour entrer en guerre contre la Maison de France.

Le corps de l'Empire dévoué à l'Empereur se déclara aussi contre la France par un résultat de la Diéte, auquel pourtant ne concoururent pas les deux Electeurs de Baviere & de Cologne, oncles maternels du nouveau Roi d'Espagne. Les autres Princes qui font membres de l'Empire, trouvant leurs intérêts particuliers à vendre des hommesaux Hollandois & aux Anglois, lenr fournirent des troupes pour leur

argent.

Pour l'Italie, le Duc de Savoye parut d'abord prendre des liaisons avec les deux Couronnes de France & d'Espagne. Il avoit en 1697. marié sa fille aînée à M. le Duc de Bourgogne: on lui proposoit encore le mariage de la Princesse sa cadette avec le Roi d'Espagne Philippe V. Ces deux grands établifsemens pour les Princesses ses filles parurent l'avoir déterminé en faveur de la Maison de France; mais la fuite a fait voir que rien n'étoit capable de lui faire perdre sa haine

Tome I.

18 M E M O I R E S naturelle contre la Nation. Toutes les autres Puissances d'Italie demeurérent neutres, à l'exception du Duc de Modéne, qu'on soupçonna avec raison d'avoir des liaisons avec

l'Empereur.

Une circonstance particuliere au Roi d'Angleterre Guillaume de Nassaw, & aux Etats Généraux, leur sur fut fort avantageuse pour augmenter dans les esprits la crainte affez bien sondée de la puissance à venir de la Maison de France, si on lui laissoit paisiblement recueillir cette grande succession de la Monarchie d'Espagne, & si dans ce commencement de révolution elle n'étoit point troublée dans l'étenduë de ses vastes possessions. Voici le fait.

La fanté languissante du Roi d'Espagne Charles II. qui n'avoit point d'enfans, donnoit des attentions aux Puissances qui n'étoient pas intéresses dans sa succession, & sit naître la pensée au Roi Guillaume & aux Hollandois, de propofer au Roi & à l'Empereur un Traité de partage de la succession su-

DU M. DE FEUQUIERE. 19 ture de la Monarchie d'Espagne, qui pût être tel que la Maison de France & la Maison d'Autriche Allemande y trouvassent également Pune & l'autre un intérêt particulier d'agrandissement, qui ne laissat pas de conserver l'équilibre entre ces deux Maisons, dont la suite seroit la tranquillité des autres

Puissances de l'Europe.

Le Roi consentit à la proposition qui lui fut faite de ce Traité de partage; mais l'Empereur qui se croioit sur de la succession entiere de la Monarchie d'Espagne, ne voulut entrer en aucune négociation. Cependant ce Traité fut fait entre le Roi d'Angleterre & la Hollande. Toutes les autres Puissances furent même conviées d'y entrer pour en garantir l'exécution contre celle des deux Puissances intéressées, qui n'accepteroit pas le partage de la manière dont il auroit été fait, lorsque la mort de Charles II. donneroit lieu à l'exécution de ce Traité.

Le Roi fut sommé par les Anglois & les Hollandois d'accepter le partage. Il le sit; mais l'Empe-

MEMOIRES reur pareillement sommé, le resufa. Dans cet entre-tems de négociation le Roi d'Espagne mourut, aïant par son Testament rappellé la Maison de France injustement deshéritée par les Testamens de Philippe I I I. & Philippe I V. & nommé M. le Duc d'Anjou pour héritier universel de toute la Monarchie d'Espagne.

Le Roi n'a pas dû refuser l'acceptation du Testament pour le Prince son petit-fils, demandé par les Conseils & les Etats de la Monarchie d'Espagne, parce que le refus que l'Empereur avoit fait d'accepter le Traité de partage, remettoit suivant le droit, Sa Majesté dans la liberté entière pour tous les droits légitimes de la Maison

 Ce fut cette acceptation du Teftament de Charles II. fans le concours & le consentement des Anglois & des Hollandois, qui les détermina à se joindre à l'Empereur: & voilà l'état où s'est trouvée l'Europe au commencement de ce siécle.

fur la succession d'Espagne.

DU M. DE FEUQUIERE. 21 Comme je ne fuis point Hiftonien, mais homme de guerre, je me contenterai de ce plan général de l'Europe au commencement de ce fiécle, & je ne parlerai des évenemens qui fe font passés de mon tems, que par le rapport qu'ils auront avec les matiéres qui sont traitées dans mes Maximes, mon dessein n'étant, en rapportant les fautes que j'ai vû saire à la guerre, que de prouver par mes Maximes la manière de les éviter.

#### CHAPITRE II.

Des Maximes d'un Prince paisible.

L Prince partible doit bien vitenter de jouir patiblement de ce

qu'il posséde.

Pour se conserver dans cet état tranquille, il doit pourtant avoir ses Places en bon état, ses Arsenaux bien munis. Outre les garnisons nécessaires, il doit avoir un Corps de troupes suivant ses moyens, qui doi22 MEMOIRES à le fervent toûjours être prêtes à le fervir, afin d'être respecté de ses voifins ambitieux, & pour l'offrir dans les occasions à celui de ses alliés qu'on voudroit opprimer. Par cette fage précaution, il sera en état d'empêcher qu'une guerre, qui s'allumeroit dans son voisnage, ne prenne assez d'accroissement pour le forcer d'y entrer malgré lui, & ne trouble la tranquillité de son Etat; ou que saute de cette précaution, on lui fasse une querelle malà-propos.

Il doit ménager les sujets pour avoir dans leurs bourses, des refsources prêtes pour le besoin.

Ce moïen est bien plus sur à un Prince passible, que celui d'amasser des trésors, parce qu'il ne le peut faire qu'en rendant les espéces plus rares dans son Etat; ce qui diminuë le commerce & la circulation.

Il doit avoir un Conseil sage & prévoyant, dont la premiere application pour le dehors soit à former à leur Maître des Ministres habiles pour les Cours Etrangéres, par le moyen desquels ce

DU M. DE FEUQUIERE. 23 Prince puisse pénétrer ce qui se passe de plus secret chez ses voi-sins; asin qu'en étant instruit, il ait le tems de prévenir ce qui pourroit porter de l'altération au repos dont il veut jouir.

Quant au dedans, il faut, que par des maximes fages & douces dans le Gouvernement, ces Ministres fassent aimer leur Maître de ses sujets, & leur inspire · la parfaite obeissance plûtôt par l'amour & le respect, que par la

crainte.

### REMARQUES.

JE n'ai point vû de mon tems qu'il ait été facile à aucun Prince, ou à aucun Etat de l'Europe, de pratiquer par choix les maximes qui doivent être celles des Princes d'un caractére paisible. ...

Monfieur le Duc de Lorraine depuis qu'il gouverne son Etat n'a point eu de guerre. Dans la situation où il se trouve, il doit en bonne politique demeurer dans la neutralité où il est, du consenteMEMOIRES ment des Maisons de France & d'Au-

Monsieur le Grand-Duc n'a point aussi eu de guerre; son humeur ne l'y porte pas, & depuis l'année 1650, que les troupes de l'Empereur sont entrées en Italie, ce Prince a mieux aimé leur donner de l'argent pour éviter d'être tourmenté par des quartiers d'hyvet, que de s'y opposer par les armes.

Le Roi d'Angleterre Charles second, a été le feul grand Prince qui auroit bien voulu demeurer en repos avec de la confidération. Cependant les jalousies des Anglois contre les Hollandois, soit pour l'Empire de la Mer, soit pour le commerce de ces deux Nations; la triple Alliance entre les Couronnes d'Angleterre, de Suéde, & la Hollande pour le maintien du repos de l'Europe après la mort de Philippe IV. l'orgueil des Hollandois devenus trop ambitieux & trop entreprenans, & enfin la jalousie que les Anglois avoient de la prosperité de

a U M. DE FEUQUIERE. 25 la France contre l'Espagne, l'Empereur & la Hollande; ont fait fortir ce Prince du repos dans lequel il vouloit vivre par son inclination naturelle, & l'ont plusieurs sois fait entrer en guerre malgré lui.

Les Républiques mêmes qui paroiffoient par leur conflitution ne devoir fouhaiter que le repos, ont été toutes agitées de mon tems par des mouvemens de jaloulle, d'ant-

bition, ou d'intérêt.

Ainsi je puis dire que ce caractére d'un Prince passible, n'a paru librement dans aucune Pussiance de mon tems.

# CHAPITRE III.

Du Prince ambitieux.

Le Prince ambitieux, outre toutes les attentions dont nous venons de parler, qui lui doivent être communes avec le Prince paifible, en a encore une infinité d'autres à prendre.

Tome I.

Il est toujours puissamment armé; il assemble souvent ses Troupes, & les voit, tant pour les accoûtumer à être ensemble, que pour se faire connoître de ses Officiers subalternes, & même de ses soldats.

Il conserve & traite bien ses Généraux; sa politique est assez cachée, pour ne pas donner-trop d'ombrage du mouvement de ses

Troupes.

Pour cela, il leur en fait fouvent faire, fans intention contre ses voisins, seulement pour des convenances qui ne regardent que l'intérieur de son Etat.

Il profite des divisions qu'il aura sçu adroitement semer parmi
ses voisins, il se sert de tous les
prétextes qu'ils lui donnent de se
proitiler avèc eux, pour peu que
ces prétextes soient spécieux, &
puissent lui être utiles; enfini l
prend ses mesures de maniére que
ses autres voisins n'ayent pas le
tems de lui déclarer la guerre avant qu'il ait fait quelque conquête qu'il puisse garder pat un Trai-

DU M. DE FEUQUIERE. 27 té de paix, qu'il tâchera, aurant qu'il lui fera possible, de remplir d'articles captieux & susceptibles de différentes explications, asin de se conserver, pour une autre occasion, un nouveau sujet de querelle.

Il traite mieux la Noblesse qui embrasse la profession des armes, que celle qui se destine à une vie oisive; il est libéral envers elle, ne récompense pourtant qu'avec choix; fait observer exactement la discipline militaire; ses arseneaux & fes magafins font toujours bien fournis, & placés avec adresse dans les lieux qui lui conviendront pour l'exécution de l'entreprise méditée : ses fonds pour la guerre sont toujours pris sur ses revenus, par préférence aux fonds pour les autres depenses, qui ne sont pas absolument nécessaires; & cela fans furcharger ses peuples mal-à-propos: par deux raisons. La premiere, parce qu'il ne faut jamais faire fentir aux Troupes, que leur folde peut devenir incertaine par la difficulté de la levée des 28 MEMOIRES deniers sur le Peuple. La seconde, parce que les Peuples surchargés mal-à-propos, tombent dans l'impuissance de fournir au nécesfaire.

Et pour cela il choisit des gens fidéles pour l'administration de ses finances & de sa dépense, dont le pied est toujours réglé beaucoup au-dessous de la recetté, asin d'avoir tous les ans des revenans bons à employer pour l'avancement de ses projets.

#### REMARQUES.

J'AI vû l'Europe continuellement agitée par l'ambition des Princes & des Républiques. J'ai vû même que l'ambition & les intérêts des particuliers dans plusieurs occasions, ont été la véritable cause & le principe de celles des Princes & des Républiques, & que les Puislances n'ont pas toûjours agi par le véritable intérêt de leur Etat. Ainsi je puis encore dire que ce caractére du Prince ambitieux agissant par les seules vues d'une ambition bien

DU M. DE FEUQUIERE. 29 réglée, n'a été de mon tems suivi avec exactitude que par l'Empereur Leopold I. & par le Duc de Savoie. \*

Pour prouver ce que je viens d'avancer, il faut examiner quels ont été les véritables motifs des guerres que j'ai vû s'allumer dans l'Europe depuis quarante années, à commencer en 1666, tems auquel je suis entré dans le service; & faire voir ici quelles ont été les raisons qui y ont engagé les Puissances: si elles ont été de la nature de celles qui arment les Princes ambitieux, agissans par les seules vûës d'une bonne politique ambitieuse, ou s'ils ne se sont pas laifsé engager dans ces guerres par les intérêts de leurs Ministres, ou des personnes à qui ils ont donné leur confiance.

Je dirai que la guerre que le Roi déclara à l'Espagne en 1667, su une guerre d'intérêt, pour sourenir & faire valoir les droits de la Reine Marie-Thérese après la mort de Philippe IV. son pere, sur quelque

\* Le feu Roi Victor Amédée.

partie des Païs-Bas Espagnols. Le Roi prosita beaucoup dans cette guerre, & auroit sait encore de plus grandes conquêtes, qui vraisemblablement lui seroient restées par le Traité d'Aix-la-Chapelle, malgré la triple Alliance qui s'énoit formée contre lui, sans la jalousie que M. de Louvois conqui contre M. de Turenne, & celle que les autres Ministres prirent du grand crédit de M. de Louvois sur l'esprit du Roi.

Ainsi l'on peut juger que dans cette guerre le Prince n'a pas exactement suivi le caractère du Prince ambitieux, occupé des seules vûës de son agrandissement, puisque les jalousies & les intérêts particuliers l'ont conduit, & dans le choix de différentes opérations de guerre tant qu'elle a duré, & dans les négociations pour la paix.

La guerre qui commença en 1672. d'abord contre la Hollande feule, & dans laquelle l'Angleterre étoit jointe à la France, a eu plusieurs origines. Le Roi étoit piqué contre les Hollandois DU M. DE FEUQUIERE. 31 de ce qu'ils avoient été les Promoteurs de la triple Alliance, qui avoit comme forcé ce Prince à faire la paix d'Aix-la-Chapelle. Les impertinentes railleries de leurs Gazetiers, & les orgueilleuses Médailles qu'ils avoient fait fraper, ne laisserent pas aussi d'irriter ce Prince.

Le Roi d'Angleterre & la nation Angloife, étoient piqués des avanies continuelles que les Hollandois faifoient au commerce des Anglois dans les Indes & le Levant, & de leur orgueil infupportable fur la Mer, dont ils vouloient ufurper l'empire fur toutes les nations. Voilà quelles ont paru être les raifons de ces deux Rois pour déclarer la guérre aux Hollandois.

Les intérêts particuliers des Ministres en France étoient, que M. de Louvois Secretaire d'Etat de la guerre, vouloit occuper le Roi entiérement par la guerre, & le détourner par-là du tems que ses Finances, les Bâtimens & la Marine, qui étoient entre les mains

C iiii

MEMOIRES

de M. de Colbert lui faisoient pas-

fer avec ce Ministre.

En Angleterre le Roi vouloit avoir pour ses plaisirs & ses Maîtresses plus d'argent que le Parlement ne lui en donnoit. Il vouloit être armé par terre & par mer, pour avoir plus de graces à distribuer à ceux qui étoient plus attachés à lui qu'au Parlement. Ce Prince trouvoit dans la guerre contre les Hollandois, de l'argent de la France pour fatisfaire à l'avidité de ses Maîtresses & de ses Ministres, & de l'argent de fon Parlement jaloux du commerce & de la puissance des Hollandois, pour entretenir une puisfante Flotte & même des Troupes de terre.

Les deux autres Puissances qui fe joignirent d'abord à la France, & lui livrérent leur Pais pour s'approcher de la Hollande, étoient l'Electeur de Cologne & l'Evêque de Munster.

Le premier fe laissa engager dans cette guerre par les Furstembergs qui le gouvernoient absolument. Ils n'avoient en leur partiDU M. DE FEUQUIERE. 33 culier que des vûes d'intérêt personnel, & donnoient à cet Electeur celle de reconquérir Rhimberg & les autres Places du Rhin, occupées depuis long-tems par les Hollandois, & usurpées sur l'Electorat de

Cológne.

Le fecond'qui étoit l'Evèque de Munster, étoit d'un caractére remuant, ambitieux & avare. Il avoit peu de moïens, & dans son alliance avec la France il trouvoit par les subsides de cette Couronne; dequoi entretenir un gros corps de Troupes qu'il comptoit de faire subsider aux dépens du Païs des Hollandois dans les suites de la guerre, & il devoit même dans le partage des conquêtes trouver de grands avantages pour son Evèché; dont il y avoit quelque chose occupé par les Hol-

Voilà quelles ont été les véritables raifons de la guerre contre les Hollandois, de la part des Rois de France & d'Angleterre, & de celle de l'Electeur de Cologne & de l'Eyèque de Munster.

landois du côté de l'Over-Issel.

Les raisons de l'Electeur de Colo-

MEMOIRES

gne & de l'Evêque de Munster étoient d'une bonne politique. Ces deux Princes n'étoient pas d'eux-mêmes affez puissans pour retirer des Hollandois par la force des armes, ce que cette République avoit usurpé sur leurs Etats, & ils sirent four bien d'embrasser cette conjoncture favorable à leurs véritables intérêts.

L'Empereur, les Espagnols & l'Electeur de Brandebourg qui prirent parti dans cette guerre peu après qu'elle fut déclarée, y entrérent par différens motifs. L'Empereur par la crainte que la France après la conquête de la Hollande où ses premieres prosperités avoient été d'une rapidité qui surprit toute l'Europe, ne gardât ce Païs par droit de conquête, ou tout au moins ne l'assujettit de telle maniére, que la Hollande après la paix ne se trouvât comme tributaire de la France; & aussi parce qu'il apprehenda qu'après la conquête ou l'assujettissement de la Hollande, la France ne s'emparât trop aisément du reste des Païs-Bas Catholiques, & qu'ainsi le Roi ne devînt le plus puissant Prince de

DU M. DE FEUQUIERE. 35 l'Europe sans aucune contradiction, & n'accablât sa Maison, après avoir joint les dix-sept Provinces à ses

Etats.

Les Espagnols qui craignirent la perte des Païs-Bas après celle de la Hollande, pour retarder au moins l'orage qu'ils voyoient se former trop près d'eux, fournirent aux Hollandois tout ce qu'ils avoient de troupes, dès que la France leur eut déclaré la guerre, & la déclarérent eux-mêmes à la France dès la fin de 1672, pour intéresser les autres Puissances à leur conservation par les jalousies qu'elles devoient prendre de la grandeur de la France.

L'Electeur de Brandebourg sur qui les Hollandois tenoient les places du Rhin au dessons de Rhinberg, qui écoient originairement ou du Duché de Cléves, ou de ce que cet Electeur possée en Westphalie, craignit que nous ne lui remissions pas ces Places après avoir humilié les Hollandois, qui d'ailleurs sirent un Traité avec ce Prince qui lui étoit fort avantageux; & cela, joint aux sollicitations de l'Empereur, le dé-

termina à entrer dans les intérêts contraires à ceux de la France.

Voilà comme la guerre commença en 1672. Elle fut sur le point de finir trois mois après sa déclaration, mais un intérêt particulier sut cause

de sa continuation.

Le Roi étant à Utrecht avec toutes ses Armées, & les Hollandois craignant leur perte entiere, députérent vers Sa Majesté, & lui offrirent des conditions de paix trèsavantageuses. Dans le Conseil l'avis de M. de Pomponne fut que le Roi devoit se contenter des offres des Hollandois; & que comme l'Efpagne avoit fourni aux Hollandois des secours plus considérables que ceux aufquels son Traité avec les Hollandois pour leur défense mutuelle ne l'engageoit, Sa Majesté pouvoit prendre l'excédent de ce fecours comme une infraction contre lui au Traite d'Aix-la-Chapelle, & qu'en traitant avec la Hollande il falloit stipuler qu'elle ne pourroit pas à son tour donner aux Païs-Bas-Catholiques le secours stipulé par le Traité dont nous venons de parler.

Après quoi les Armées du Roi en remarchant vers la France retomberoient fur les Espagnols, & conquéreroient en peu de tems le reste des Païs-Bas - Catholiques entiérement dépourvûs sous prétexte que les Espagnols auroient les premiers rompu avec la France.

Cette conquête dans la conjoncture préfente auroit été facilement faite & gardée aussi aisément par un Traité de paix, parce qu'il n'y avoit en ce tems là aucune Puissance assez considérablement armée, ni qui pût être en état assez tôt pour s'opposer à l'exécution de ce projet.

M. de Louvois foutint au contraire dans le Confeil que les conditions fous lesquelles les Hollandois offroient de traiter prévoient pas encore affez humiliantes, & qu'il falloit achever de les abattre, ce qui ne demandoit plus que fort peu de tems.

L'intérêt particulier de ce Miniftre se trouvoit dans cet avis. Il voyoit par-là une sûreté pour la continuation de la guerre par la rupture inévitable avec l'Empereur & la Couronne d'Espagne. Laguerre augmentoit son crédit par le tems que le Roi étoit obligé de passer avec lui, & la paix redonnoit ce tems à M. Colbert par le goût naturel du Roi pour les jardins & les bâtimens, & à M. de Pomponne pour les négociations dans les Traités, qui auroient infailliblement suivi la conquête des

Païs-Bas-Catholiques.

L'on verra aisément par ce que je viens de dire, que dans cette occafion les intérêts particuliers ont prévalu sur les intérêts d'Etat, & que le Prince, fans s'en appercevoir, s'est éloigné du véritable & parfait caractére du Prince ambitieux, que rien ne peut détourner de son intérêt d'agrandissement, qu'il suit toujours autant qu'il lui est prudemment possible de le faire, & que dans cette occasion, il a pris pour des raifons solides tout ce qui dans le fond n'étoit qu'un pur intérêt personnel de son Ministre; pursque cette guerre qui pouvoit être de peu de conféquence, & cependant très-glorieu-fement faite contre les Hollandois, & très-avantageusement contre les

Espagnols, a duré six ans entiers.

Elle se termina en 1678. par le Traité de Nimégue, dans lequel le Roi rendit aux Hollandois Mastrick qu'il avoit pris sureux, les conquêtes faites en 1672. ayant été abandonnées dès la fin de 1673. & sit céder par les Hollandois aux Electeurs de Cologne & de Brandebourg les places du Rhin qu'ils occupoient depuis long-tems.

Le Roi rendit aux Espagnols les Places qu'il avoit conquises en Flandres à la réserve d'Ypres, Cambray, Bouchain, Valenciennes & Condé. Il rendit Ath & Charleroi, Places cédées par le Traité d'Aix-la-Chapelle, & il garda la Franche-Comté

qu'il avoit conquise en 1674.

Ce qui fut de plus glorieux pour la France dans ce Traité de Paix, c'est que la Suéde qui s'étoit déclarée pour le Roi contre l'Electeur de Brandebourg & le Roi de Dannemarck, ayant perdu toute la Pomeranie & même quelque chosé de la Province de Schonen du continent de la Suéde, fut rétablie dans sout ce qu'elle avoit perdu, par l'au-

MEMOIRES

torité du Roi, qui dans le Traité de Nimégue stipula que ses Armées auroient le passage du Rhin libre pour aller forcer l'Electeur de Brandebourg à cette restitution qu'il ne vouloit point faire, & à laquelle il ne se résolut que quand il vit no-

tre Armée sur le Weser.

Ce fut ainsi que se termina la guerre commencée en 1672. Il faut remarquer que son origine véritable sut le chagrin des Rois de France & d'Angleterre contre les Hollandois, & le désir d'humilier cette Puissance qui devenoit trop orgueilleuse; mais ce ne fut point l'ambition ni le désir de conquérir qui en fut le principal objet dans fon commencement, parce qu'il n'étoit pas raisonnable en bonne politique de vouloir l'entiere destruction de la République de Hollande dont il auroit fallu faire part aux Anglois, aufquels il ne peut jamais convenir de donner des ports hors de leur Isle.

L'on pouvoit donc avant la rupture avoir pensé que les Espagnols romproient avec la France si elle vouloit effectivement conquérit la Laborata

Hollande;

DU M. DE FEUQUIERE. 4E Hollande; ainsi il étoit de la prudence du Prince ambitieux, & qui ne songe qu'à son agrandissement, de saisir dans cette occasion le premier prétexte de rupture contre l'Espagne qui lui seroit donné par cette Couronne, sur laquelle il auroit été facile dans cette conjonêture de conquérir le reste des Païs Bas, & de conserver cette conquête.

Pour les raisons particulieres qui firent finir cette guerre, elles se trouvent dans la jalousie qui regnoit sans cesse entre Messieurs de Louvois &

Colbert.

Ce dernier avoit marié sa fille cadette avec M. de Mortemart nevete de Madame de Montespan. Son crédit en étoit augmenté; & quoique dans ce tems-là il sût aisé de sentir qu'une Campagne sufficit pour achever la conquêté des Pais-Bas, cet adroit Ministre de concert avec la Maîtresse, sçut saire céder dans l'esprit du Roi la gloire & l'ambition d'être le plus puissant Prince de l'Europe, à l'amour des plaisirs & des bâtimens.

Dans les premieres années qui

fuivirent la paix de Nimegue, les deux Ministres puissans ne songérent qu'à occuper leur Maître chacun à l'envi l'un de l'autre. M. Colbert s'appliqua à mettre les Finances du Roi dans un état si agréable pour le Prince, qu'il ne pût rien desirer sans lui faire voir en même tems la facilité de l'avoir. Il augmenta considérablement la Marine qui étoit de son département, & sit prendre un goût infini au Roi pour les jardins & les bâtimens, par la facilité où il lui disoit qu'il étoit de sournir à toutes ces

M. de Louvois de son côté ne s'appliqua qu'à mettre par la fortification des Places, les frontieres de PEtat en suréé : il tint le Roi puissamment armé & toujours prêt à de nouvelles conquêtes, & même en pleine paix avec ses voisins, il le mit en possession d'une grande étendue de pays.

dépenses.

Il trouva des prétextes de se faifir de Charlemont & de Luxembourg sur les Espagnols; de Dinamtur la Principauté de Liége; il sit plusieurs sois entrer les troupes dans DU M. DE FEUQUIERE. 43
la Flandre Espagnole. Il établit à
Metz & à Besançon des Chambres
qui réunissoient insensiblement tout
ce qui se trouvoit entre le Rhin &
les Etats du Roi, sous prétexte que
ces Fiess particuliers avoient autrefois relevé, ou des trois Evêchés;
ou du Comté de Chini, membre du
Duché de Luxembourg. Il étendoit
ainsi en pleine paix la domination
du Roi jusqu'au Rhin.

Il joignit encore la ville de Strafbourg à toutes ces conquêtes de nouvelle invention, & se servit utilement du tems du repos pour augmenter la puissance de son Maître. Il sit 'encore en Italie un Traité particulier avec M. de Mantouë, par lequel "ce. Prince nous mit en possession de la Citadelle de Cazal.

Par là & par Pignerol il mettoit M. le Duc de Sayoie entre ces deux Places & étoit für de pouvoir porter la guerre aux Espagnols dans le Milanés, lorsqu'il conviendroit aux intérêts du Roi. C'étoit ainst que Messieux Colbert & Louvois servoient également bien les passions de leur Maître, & le rengalions de leur Maîtr

L'application de M. de Louvois pour la gloire du Roi augmentoit tous les jours son credit : un événement particulier décida encore en sa faveur. M. Colbert mourut presque fubitement . M. de Louvois eut sa charge de Sur-Intendant des Bâtimens. & eut le crédit de faire donner les Finances à M. Pelletier fon parent & sa créature, Me. de Montespan sut éloignée de la Cour : dans cet état M. de Louvois avoit lieu de se flatter que personne ne pouvoit balancer

son crédit & sa puissance. Comme il étoit devenu le maître des bâtimens, il songea en propofant de nouveaux desseins au Roi, à augmenter encore, s'il étoit possible, son goût naturel pour les Bâtimens & les Jardins. Il alla fon chemin pour les réunions; enfin il paroissoit le maître par tout & occupoit lui seul le Roi, à la réserve du tems que le Prince donnoit à ses Finances, aux affaires étrangeres & à la Marine, qui étoit fort court; mais toute cette prosperité sut troublée

DU M. DE FEUQUIERE. 45 par un incident qu'aucune prudence humaine n'auroit pû prévoir. La retraite de Madame de Montespan étoit forcée. Le Roi avoit pris un amour violent pour Madame de Maintenon veuve de M. Scaron, que Madame de Montespan avoit tirée de la misere pour la mettre presque malgré le Roi auprès de ses enfans. Cette femme déja avancée en âge ne laissa pas de plaire; elle supplanta sa bienfaitrice; \* la mort de la Reine la fit même aller au-delà de ce que l'on: peut penser; \* ensin son crédit devint fans bornes.

M. de Louvois qui ne pouvoit s'accoûtumer à voir qu'une femme qu'il avoit une infinité de fois trouvée dans fon antichambre parmi la foule, fût devenué maîtresse absolué de l'esprit du Roi, & que son crédit en diminaît tous les jours au point qu'il avoit souvent des discours facheux à résluyer, parce qu'il lui étoit impossible de prendre sur lui de respecter le nouveau goût de son Maître: ce Ministre, dis-je, naturellement sier & hautain, résolut d'occuper le Roi en le faisant ren-

trer en guerre, afin de se tirer, au moins autant qu'il lui seroit possible, des embarras continuels qu'il trouvoit tous les jours en travaillant ave le Roi dans la chambre de Me. de Maintenon, & en sa présence.

Toutes les réunions des Chambres de Metz & de Befançon, l'occupation des Places Efpagnoles, celles de Strasbourg, & de Cazal, avoient affez irrité les Puissance de l'Europe contre la France; il étoit donc naturel de penser que dès que l'Empereur seroit forti de sa guerre contre les Turcs sur lesquels il avoit tous les ans de grands avantages, ce Prince ambitieux se trouvant puissament armé ne perdorit pas l'occasion de se mettre à la tête de la Ligue qui se formoit de toutes parts contre le Roi.

Il falloit donc en bonne politique prevenir les effets de cette Ligue. Ce prétexte étoit spécieux à donner au Roi. Ce fut aussircelui que prit M. de Louvois pour engager ce Prince à rompre d'abord avec l'Empereur en attaquant Philisbourg qui lui avoit été cedé par le traité de Nimé-

gue.

Du M. de Feuquiere. 47 Cela se passa au mois de Septembre 1688; mais comme cette déclaration contre l'Empereur seul n'auroit pas produit une guerre d'une durée affez confidérable pour que M. de Louvois pût esperer d'y trouver la perte du crédit de Madame de Maintenon & le rétablissement du sien; ce Ministre a été soupçonné d'avoir vû fans regret la révolution d'Angleterre, la perte de l'Electorat de Cologne pour le Prince de Furstemberg qui en avoit été nommé Coadjuteur, & d'avoir forcé M. de Savoie à rompre avec la France par des maniéres trop hautes qu'il engageoit le Roi d'avoir avec ce Prince, & en faisant pour l'intérêt particulier de sa Charge de Grand-Maître des Postes, passer par les Etats de ce Prince la Malle de France à Rome, chargée d'une infinité de Marchandises sans vouloir qu'elles fussent visitées, ni qu'elles païassent les droits aux Douanes de M. le Duc de Savoie.

Ainsi, voici encore une guerre, qui quoiqu'elle paroisse avoit été faite en suivant les véritables maximes du Prince ambitieux, qui veut conserver par la guerre & les Traités qui la suivent, ce qu'il a occupé sur ses voisins en pleine paix & sur des prétextes trop legers, se trouve pourtant n'avoir eu de sondement véritable que celui de l'ambition & du chagrin d'un Ministre, qui, conduit par son intérêt particulier, sçait faire agréer à son Maître des raisons spécieuses de reprendre les armes pour des raisons véritables d'Etat.

Car il est certain que si le Roi n'avoit point occupé Philisbourg, l'Empire n'auroit pas remué ni déclaré
tout seul la guerre au Roi, pèndant
que l'Empereur étoit loccupé en
Hongrie; & qu'il auroit été impossible au Prince d'Orange détenter l'invasion d'Angleterre, & aux Hollan-

dois de la favoriser.

Cette guerre, commencée en 1688, a duré jusqu'en 1697. Elle a été remplie d'une infinité d'incidents, qui quoiqu'étrangers à la guerre, n'ont pas laissé d'influer pour la paix contre les régles & les maximes véritables du Prince ambitieux.

Monfieur

DU M. DE FEUQUIERE. 49
Monsieur Pelletier à qui M. de
Louvois avoit fait donner les Finances après la mort de M. Colbert
voiant commencer une guerre si
grande, se sentit trop chargé du
poids des Finances dans un tems
qu'il prévoïoit devoir devenir difficile par les moiens qu'il faudroit
prendre pour toutes les levées extraordinaires d'argent; il songea
donc à s'en décharger & proposa
M. de Pontchartrain que le Roi
agréa.

Monsieur de Louvois sut continuellement traverse par Madame de Maintenon jusqu'au mois de Juillet 1691. qu'il mourut subitement. M. de Barbezieux son sils lui succéda dans la Charge de Secretaire d'Etat

de la guerre.

Ce jeune Ministre se trouva trop heureux de n'être point accablé par la mort subtre de son Pere, & na songea qu'à se maintenir. Les Bâtimens furent donnés à M. de Villacers, & les Fortifications à M. Pelletier de Souzi, frere de M. Pelletier Contrôleur Général. Ainsi le Roi eut à travailler avec trois hom-

Tome I.

mes, au lieu d'un qui étoit M. de

Louvois.

Les évenemens de cette guerre furent heureux pour le Roi par-tout où elle se faisoit, jusqu'au commencement de l'année 1695, tems de la mort de M. de Luxembourg qui commandoit l'Armée de Flandres. Il sut remplacé par M. le Maréchal de Villeroi sous lequel nos ennemis reprirent vigueur: de manière que quoique dans un état encore florissant, le Roi ne laissa pas de consentire n 1697, à la paix qui se traitoit à Riswick.

Il a paru que dans cette paix les intérêts particuliers ont encore prévalu fur la gloire du Roi. Madame de Maintenon, crut trouver plus de repos & plus de tranquillité dans la paix que dans la guerre qui ne se fai-foit plus, principalement en Flandres, avec la même supériorité qu'elle s'y étoit faite tant que M. de Luxembourg avoit vêcu.

M. de Pontchartrain que la mort de M. de Seignelay avoit revêtu de fa Charge de Secretaire d'Etat de la Maison du Roi & de la Marine DU M. DE FEUQUIERE, 51 representoit les difficultés de subvenir à la dépense des Armées de Tere; & songeant à un établissement folide pour sa famille, il craignoit de ne pouvoir pas continuer à fournir de l'argent. M. de Barbezieux qui n'étoit point Ministre ne travailloitavec le Roi que pour les seules affaires de la Guerre.

Ainsi l'on peut encore dire que cette guerre qui avoit eu pour véritable orig ne le chagrin de M. de Louvois contre Madame de Maintenon, s'est terminée beaucoup moins par les maximes que doit fuivre le Prince ambitieux lorsqu'il traite la paix, que par les intérêts particuliers de ceux qui ont du crédit sur son esprit, & à qui le repos convient.

La guerre qui a commencé en 1701. & qui dure encore, a eu une origine toute différente des autres. Avant que d'en parler, je dirai un mot des changemens arrivés dans le Ministère, parce qu'ils ont été tels, que c'est presque à ces changemens que les évenemens malheureux, qui dans leur discussion trou-

matiéres que j'examinerai, doivent être imputés.

Monsieur le Chancelier Boucherat étant mort, sa place sut remplie par M. de Pontchartrain, qui en même tems remit à son fils la charge de Secretaire d'Etat de la Maison du Roi & de la Marine. Madame de Maintenon fit donner les Finances à M. Chamillart.

Dans les premiers jours de l'année 1701. M. de Barbezieux mourut aussi presque subitement. Madame de Maintenon fit encore donner à M. Chamillart sa charge de Secretaire d'Etat de la Guerre : de sorte que cet homme qui ne sçavoit ni la Finance ni la Guerre, se trouva chargé de ces deux emplois, aufquels Messieurs Colbert & Louvois, grands hommes fort capables & infiniment laborieux, pouvoient à peine fuffire.

Quant à l'occasion de la guerre, la voici. La fanté du Roi d'Espagne Charles II. étoit si foible, qu'il étoit aise de juger que ce Prince ne vivroit pas long-tems. Il n'avoit point

DU M. DE FEUQUIERE. 53 d'enfans. La succession de ses Etats appartenoit légitimement à la Maison de France par la proximité du fang. Mais la Branche Allemande de la Maison d'Autriche prétendoit être en droit de recueillir seule cette grande succession, se fondant sur ce qu'elle étoit de la même Maison, sur les renonciations des Reines Anne & Therese, & sur les Testamens de Philippe III. & Philippe IV. Cette mort prochaine de Charles II. alloit vrai - semblablement rallumer une longue guerre entre la Maison de France & la Maison d'Autriche Allemande. Ce fut pour l'éviter que le Roi d'Angleterre Guillaume de Naffaw & les Hollandois propoférent au Roi & à l'Empereur un traité de partage de la succession future de la Monarchie d'Espagne, qui pût être tel qu'on y trouvât un équilibre dans la puissance de ces deux grandes Maifons.

Le Roi confentit à ce Traité dont les Anglois & les Hollandois se rendoient garants; mais l'Empereur qui se crosoit sur de recueillir la succession de cette Monarchie, resusa de le signer, quelque instance qui lui en sut faite de la part des Anglois & des Hollandois.

Au commencement de Septembre 1700. mourut le Roi d'Espagne Charles II. qui par son Testament nomma M. le Duc d'Anjou pout unique héritier ds tous ses Etats. Ce Testament sur apporté au Roi. Il l'accepta pour M. le Duc d'Anjou, qui sut reconnu Roi d'Espagne par tous les Etats de cette Monarchie, &

partit ensuite pour Madrid.

Les Anglois & les Hollandois garants du Traité de partage, se plaipairent d'abord que le Roseût accepté le Testament avant qu'ils eussent de nouveau sommé l'Empereur de consentir au Traité de partage conclu avant la mort de Charles II. Mais la chose étoit devenue impossible dans son exécution, parce que les Espagnols, qui ne vouloient point le partage de leur Monarchie, se servient sur le champ donnés à celui qui leur auroit offert de les recevoir sans partage.

Ainsi les Anglois & les Hollandois, dont la politique avoit été DU M. DE FEUQUIERE. 55 dans le Traité de partage de trouver pour la tranquillité de l'Europe un équilibre dans la puissance entre ces deux grandes Maisons, vosant que la justice de Charles II. avoit déterminé cette balance en faveur de la Maison de France, entrérent aisément dans les intérêts de la Maison d'Autriche Allemande, & entraînément avec eux presque toutes les autres petites Puissances de l'Europe, soit par des assissances de Troupes, foit par des déclarations de guerre formelles contre la France.

Voilà quelles ont été les guerres que j'ai vû commencer en France. Leur origine ou leur fin fera aifément connoître que les Princes font plus fouvent entraînés par leurs passions & les intérêts particuliers de ceux qui approchent d'eux, que gouvernés par les véritables maximes d'une politique ou paisible, ou ambi-

tieufe.

Je passera à present à la discussion de l'origine des guerres dont j'ai vû l'Espagne agitée. Après la paix des Pirenées, le Roi d'Espagne Philippe IV. voulut reconquerir le Portugal, qui dans le cours de la longue guerre avec la France s'étoit fonftrait à son obésisance, & s'étoit donné pour Roi le Duc de Bragance de l'ancienne Maison de ses Rois.

Par un article de cette paix, il fut flipulé que la France, qu'on croïoit avoir beaucoup contribué à ce four levement du Portugal, ne lui donneroit aucun fecours contre l'Espagné, qui vouloit le reconquerir, & qui Pauroit esfectivement reconquis, sans les assistances que la France lui donna indirectement sous le nom de M. de Turenne.

Cette guerre a donc été pour l'Efpagne plus conforme aux maximes du Prince paifible qui veut la confervarion de fon Etat dans fon entier; qu'à celles du Prince ambitieux qui cherche fon agrandissement aux dépens de ses vossins sur lesquels il n'a aucun droit.

Elle n'a pourtant point été heureuse à cette Couronne, parce que la guerre qu'elle sut obligée de sourcenir contre la France en 1667. après la mort de Philippe IV. l'obligea à traiter avec le Portugal, &

DU M. DR FEUQUIERE. 57 à en souffrir la paisible possession à son Roi.

La guerre que Charles II. encôre enfant, fut contraint de foutenir contre la France en la même année 1667. fut encore de nécessité pour lui, & lui coûta beaucoup de Places en Flandres. Il auroit même perdu le reste des Païs Bas Catholiques sans la triple Alliance qui se forma contre la France, à qui cette Ligue sit faire le Traité d'Aix-la-Chapelle.

La guerre, qui sous ce même Roi, commença en 1673. contre la France, eut une origine un peu

differente.

Dès l'année précedente la France étoit en guerre avec la Hollande qui avoir un traité particulier avec l'Espagne pour leur confervation respective; autre que celui de la triple Alliance. Ce traité portoit l'envoi d'un nombre de Troupes à celui des deux qui seroit attaqué. L'Espagne avoit envoié ce corps de Troupes, même plus coufidérable que le Traité ne le portoit. Cela n'avoit point empêché

8 MEMOIRES

la France de faire de grandes conquêtes fur la Hollande. Outre toutes celles de la Campagne de 1672. les Hollandois venoient encore de

perdre Mastrick.

Tous ces évenemens heureux firent craindre à l'Espagne la perte entiere du reste des Pais - Bas Catholiques s'ils étoient subitement attaqués par la France. L'Empereur & l'Electeur de Brandebourg nouveaux Alliés des Hollandois, sollicitérent continuellement cette Couronne de se déclarer contre la France. Elle crut de son intérêt de le faire dans cette conjoncture & les site dans cette conjoncture & les site des sollies de la site dans cette conjoncture & les site es site de la site dans cette conjoncture & les site es site de la site dans cette conjoncture & les site es site es site dans la site de l'année 1673.

Ainsi ce sur pour l'Espagne une guerre dans laquelle l'ambition & le désir de s'agrandir n'eurent aucune part, mais seulement la vûë de la conservation du reste de ses Païs-Bas Catholiques qu'elle craignit de perdre si elle se trouvoit forcée à les conserver avec ses propres sorces, comme elle en avoir déja perdu une partie en 1667, qu'elle s'étoit trouvée dépourvûë

DU M. DE FEUQUIERE. 59 d'Alliance & de Trouples capables de s'opposer avec succès à celles de la France.

La guerre qui commença en 1689. contre la France, eut une raifon pour l'Espagne, où l'ambition de r'avoir ce qu'elle avoit perdu dans les deux guerres précedentes, eut plus de part, que celle de conserver ce qu'elle possédoit dans les Païs-Bas.

Cette Couronne étoit à la vérité fort irritée de tout ce qui s'étoit pafé dé depuis la paix de Nimégue concluë en 1678, comme je l'ai dit ailleurs. Elle voïoit la France en guerre dès l'année précedente contre l'Empereur, l'Angleterre, la Hollande & l'Empire. Elle crut de fon intérêt d'entrer dans cette Ligue par l'efpérance de retirer ce que la France avoit conquis für elle depuis 1667, fe flattant de le regagner ou par des évenemens heureux dans le cours de la guerre, ou par le Traité avantageux dont elle ne douta point

qu'elle ne sût suivie.
L'évenement a fait voir qu'elle s'étoit trompée. Mais enfin ce que

je viens de dire de l'origine de cette guerre justifie que l'Espagne y étoit entrée moins pour sa conservation, que pour le recouvrement de ce qu'elle avoit perdu dans les guerres précedentes.

La guerre qui a commence en 1701. est absolument différente de toutes les autres pour l'Espagne. Cette Monarchie, par le Testament de Charles II. étoit dévoluë à un Prince de la Maison de France, que le Roi se trouvoit obligé de maintenir sur ce Trône. L'Empereur Jofeph - Ignace I. dispute cette succession pour l'Archiduc Charles son frere. Toutes les Puissances de l'Europe, hors la Suede, font entrées dans les intérêts de l'Empereur contre la France. C'est le sujet de la guerre presente dont les évenemens jusqu'à ce jour ne sont pas heureux pour l'Espagne, quoique protégée par la France.

Ainsi c'est pour l'Espagne une guerre de nécessité & de conservation de sa Monarchie en son entier, & qui ne tombe point dans l'espèce de guerre entreprise par les pu M. DE FEUQUIERE. 61 vûes du Prince ambitieux.

De tout ce que je viens de dire au sujet des guerres que l'Espagne a eues de mon tems, on peut raisonnablement conclure que depuis Philippe II. les Rois d'Espagne ne sont entrés en guerre que pour la confervation des grands Etats séparés, dont leur Monarchie se trouvoit composée, & par conséquent ce n'est point dans les Rois d'Espagne depuis Philippe II. qu'il faut chercher le caractère du Prince ambitieux.

J'ai vû deux fois le Portugal en guerre. La premiere est celle que son Roi a soutenue contre l'Espagne après en avoir secoué le joug-Elle a été de nécessité pour maintenir le Duc de Bragance sur le Trône, & s'est terminée en 1668. que le nouveau Roi de Portugal a été reconnu par le Roi d'Espagne. La seconde qui dure encore, est celle où cette Couronne s'est unie à la Ligue contre la France & l'Espagne.

Cette guerre peut avoir deux vûes. La premiere peut être la crain-

te de retourner sous la domination de l'Espagne soutenuë de la puisfance de la France, si le Prince François qui y régne en demeuroit paisible possesseur. Cette vûë dans le fonds ne me paroît pas raisonnable, puisque quoique les Monarchies de France & d'Espagne soient dans une même Maison, elles ne laisseront pas de conserver-toûjours dans leurs Rois les intérêts particuliers & la véritable politique de leurs Etats. Celle de la France ne peut être d'aider un Roi d'Espagne à se rendre encore maître des Etats de Portugal, tant dans ce continent que dans les autres parties du monde; & d'ailleurs, un Prince Autrichien sur le Trône d'Espagne fera toujours plus à craindre à un Roi de Portugal, qu'un Prince de la Maison de France. parce que c'est sous un Prince de la Maison d'Autriche regnant en Espagne, que le Portugal s'est révolté & s'est donné un nouveau Roi.

La seconde vûë du Portugal dans la guerre présente me paroît toute DU M. DE FEUQUEERE. 63 Pambition, & consiste dans les articles secrets des Traités que cette Couronne peut avoir saits avec l'Empereur, les Anglois & les Hollandois; soit pour l'augmentatione soit peur l'augmentation de son Etat, aux dépens de l'Espagne, dans notre continent; soit pour la sureté de ce qu'elle posséde sur les côtes d'Afrique dans les grandes Indes & le nouveau Monde. C'est surquoi la fin de cette guerre justifiera ou fera blâmer cette Couronne.

Car de penfer que dans le tems qu'elle s'est déclarée contre la France & l'Espagne, elle eût effectivement à craindre d'être envahie par l'Angleterre & la Hollande pour les intérêts de la Maison d'Autriche Allemande; c'est ce que je ne croirai point, quoique le prétexte de sa rupture avec les deux Couronnes ait été celui de la crainte des Puissances Maritimes de l'Angleterre & de la Hollande.

L'Angleterre à eu de mon tems plusieurs guerres ou contre les Hollandois, ou contre les Espagnols pour le Portugal, ou jointe à la France contre les Hollandos, ou jointe aux Espagnols & aux Hollandois contre la France, ou encore jointe à la Maison d'Autriche contre cette derniere Couronne &

celle d'Espagne.

La premiere de ces guerres des Anglois contre les Hollandois, a précedé de quelques années le tems que je fuis entré dans le fervice. Le sujet en a été les véxations que les Hollandois faisoient aux Anglois dans leur commerce des Indes. Elle fut bien-tôt terminée dans notre continent.

Les Hollandois après une Bataille navalle dont l'évenement ne fut pas trop décidé, ne laissérent pas de promettre aux Anglois de réparer ce qui s'étoit passé aux Indes & de céder les honneurs de la mer au pavillon Anglois. La France entra dans cette guerre comme auxiliaire & alliée des Hollandois.

L'autre guerre dans laquelle l'Angleterre entra en faveur des Portugais, ne fut qu'auxiliaire. La raison en fut le mariage du Roi d'Angleterre Charles avec l'Infante de Portugal

DU M. DE FEUQUIERE. 65' tugal, par lequel mariage ce Prince prit des engagemens pour la Maifon du Rot fon beau-frere, contre l'Espagne. La paix qui se fit en 1668, entre l'Espagne & le Portugal, finit aussi la guerre entre l'Angleterre &

l'Espagne.

La guerre où l'Angleterre s'est jointe à la France contre la Hollande est celle qui a commencé en 1672. La raison dont le Roi d'Angleterre se servit dans son Parlement afin d'avoir son consentement & fon concours pour les subsides capables de le faire entrer en guerre, fut l'orgueil insupportable des Hollandois qui continuoient à refuser les honneurs de la mer aux Anglois, dont d'ailleurs ils troubloient continuellement le commerce dans le nouveau Monde, les grandes Indes & le Levant. Mais la fource 'de l'union entre les deux Rois étoit Madame la Duchesse de Portsmouth, Françoise d'extraction, Maîtresse du Roi d'Angleterre, qui par son crédit fur l'esprit de son Amant, sçut le déterminer à se joindre à la France Tome I.

pour faire la guerre à la Hollande. Cependant cette guerre pour l'Angleterre ne fut pas de longue durée, tant par les foumissions que les Hollandois offirent de faire aux Anglois pour les honneurs de la mer & la fatisfaction qu'ils donnerent fur le commerce, que par les intrigues du Prince d'Orange Stathouder de Hollande, neveu du Roi d'Angleterre, & qui aussi rôt après cette paix époufa la Princesse Marie, fille aînee du Duc d'Yorek & niéce du Roi Charles.

Dans la premiere guerre où l'Angleterre, de mon tems, foit entrée formellement contre la France, le Roi Charles fut comme forcé. En faifant la guerre par mer contre les Hollandois, ce Prince s'étoit réfervé la faculté d'avoir un Corps auxiliaire en France, qui à la vérité n'étoit point employé en Flandres contre les Espagnols & les Hollandois; mais servoit en Allemagne contre l'Empereur. Les intrigues du Prince d'Orange & des Hollandois en Angleterre forcérent le Roi d'Angleterre, non-seulement à nous rede-

DU M. DE FEUQUIERE. 67 mander ses troupes, mais même à déclarer la guerre à la France, après qu'elle eut fait la conquête de Gand & d'Ypres.

La feconde guerre dans laquelle l'Angleterre entra contre la France, fut celle qui commença en 1668, entre la France & l'Empereur.

Le Roi Charles étoit mort & avoit eu pour successeur son frere le Duc d'Yorck sous le nom de Jacques 11. Ce Prince étoit Catholique déclaré, & trop zelé pour vivre paisiblement dans un Royaume où la Religion dominante étoit la Protestante. Il se laissa même absolument gouverner par son Confesseur qui étoit Jésuite, & qui ne vouloit pas que ce Prince ufât fans éclat de la liberté de vivre en Catholique dans la Chapelle particuliere de fon Palais. Il voulut avoir dans Londres & publiquement un Nonce du Pape, & faire des Processions dans les rues.

Toutes ces nouveautés le brouillérent tellement avec son Parlement & toute la Nation, qu'il se forma secretement une ligue de zélés Protestans ausquels le Prince d'Orange, gen-

Fij

68 MEMOIRES dre du Roi Jacques se joignit. Ce Prince sur aidé par les Hollandois, passa en Angleterre, dépouilla son leau-pere de son Royaume, & se

fit proclamer roi conjointement avec la Princesse Marie sa semme.

Il n'a pas été surprenant que ce nouveau Roi qui tenoit à la Hollande par sa naissance, ses grands établissemens & son inclination, ait déterminé le Parlement d'Angleterre à déclarer la guerre à la France; qui d'ailleurs avoit reçu & protégeoit hautement le Roi Jacques pour son rétablissement sur le Trône d'Angleterre.

La troisième guerre dans laquelle l'Angleterre s'est engagée contre la France, est celle qui a commencé en 1701. après la révolution d'Espagne. Le Roi d'Angleterre Guillaume de Nassaw qui mourut dans ce tems-là, avoit tellement mis les affaires en mouvement dans le Royaume contre la France, que la Reine Anne, semme du Prince Georges de Dannemarck, qui lui a succedé, n'a eu qu'à suivre les projets laisses par son prédécesseur, & demeurer

DU M. DE FEUQUIERE. 69 dans les Alliances précédemment contractées avec la Maison d'Autriche Allemande & les Hollandois.

La nature de cette guerre pour l'Angleterre est toute différente des autres. C'est une Reine qui gouverne en Angleterre, & comme elle a une semme pour savorite, le Mari & l'Amant de cette semme sont ses savoris. Madame de Malboorouk favorite de la Reine a pour Amant M. Godolphin qu'elle a fait Grand Trésorier d'Angleterre. M. de Malboorouk est ambitieux & avate. M. Godolphin a les mêmes qualités. La Reine & sa favorite ne songent qu'à leurs plaisirs & les hommes à leurs affaires.

L'Empereur flatte l'ambition de M. de Malboorouk qui est à la tête des Armées, pendant que M. Godolphin méne les semmes & le dedans du Royaume. Quantité d'Anglois trouvent leur intérêt particulier dans la grosse folde des Troupes & les libéralités de la Reine. L'on sait peur aux Communes de la grandeur de la France, si la succession d'Espagne reste entiere au Roi

MEMOIRES

Philippe V. La Nation craint la ruine du commerce lucratif qu'elle faisoit avec les Espagnols, & celle de ses Manusactures de laine dans les Echelles du Levant. Voilà qu'elles sont les raisons qui portent les Anglois à sournir si libéralement à leur Reine des hommes & de l'argent pour faire la guerre à la France.

On fera peut-être surpris que dans le récit que je viens de faire sur la nature de cette troisiéme guerre, la n'y ai pas dit un mot du Prince Georges de Dannemarck, mari de

la Reine Anne.

C'est un Prince dont le mérite personnel est au - dessous du médiocre, & à qui les Anglois n'ont point voulu donner le titre de Roi, quoiqu'ils l'eussent donné au Prince Guillaume de Nassaw conjointement avec la Reine Marie sa femme, & qu'ils lui eussent conservé sa Royauté après la mort de cette Princesse.

Aussi la puissance est entiere dans la personne de la Reine Anne qui a toujours fort bien vécu avec le Prince Georges jusqu'à sa mort arrivée DU M. DE FEUQUIBRE 71 il y a quelques mois. Cette Princesse avoit même revêtu le Prince son mari de la Charge de Grand-Amiral, qui est la premiere en Angleterre; mais hors le crédit que lui donnoit cette Charge, il n'en avoit aucun dans le Royaume où il étoit simplement consideré comme le mari de la Reine.

Par tout ce que je viens de dire sur les différentes guerres dans lesquelles l'Angleterre s'est engagée de mon tems, il est naturel de conclure que dans cet Etat qui n'est pas purement Monarchique, & dans lequel les Sujets se sont conservés une partie de la puissance, il est presque impossible à leurs Rois d'agir de leur propre mouvement, ou par les intérêts particuliers de ceux qui les gouvernent lorsqu'il faut déterminer une guerre ; & qu'ainsi sans le secours de leur Parlement, ils ne peuventagir par des vûes d'ambition qui leur soient particulieres.

La premiere guerre de mon tems que cette Couronne a eue contre les Hollandois a été d'intérêt pour son commerce. L'ambition pour les honLe prétexte de celle qui a commencé en 1672, quoiqu'il parût être celui de. l'orgueil des Hollandois fur la mer, & la continuation de leurs entreprifes sur le commerce des Anglois; n'auroit pourtant pas été affez puissant sur la Nation sans les intrigues de la Cour de France dans le Parlement, & celles du Roi Charles auprès de ses créatures dans le même Parlement, qu'il sit agir pour déterminer la Nation à la guerre, à laquelle Madame de Portsmouth sa Maîtresse protoit pour les intérêts de la France.

Des trois dernieres guerres de l'Angleterre contre la France, la premiere qui commença & finit en 1678. n'a eu de véritable fondement que dans les intrigues des Hollandois & du Prince d'Orange dans le Parlement d'Angleterre, qui força le Roi Charles à retirer les Troupes qu'il avoit en France & à déclaser la guerre à cette Couronne.

La seconde a eu pour raison l'u-

DU M. DE FEUQUIERE. 73 nion du Prince d'Orange devenu. Roi d'Angleterre en 1688, avec la République de Hollande. Il étoit de nécessité au nouveau Roi de se maintenir sur ce Trône usurpé malgré la protection que la France venoit de donner au Roi Jacques. L'ambition particuliere du Roi Guillaume le portoit à se conserver la place de Stathouder de Hollande. Il sout se fervir sur les esprits de la nation Angloise de ces deux motifs qui lui étoient particuliers, par la craintequ'il inspira à son Parlèment du crédit que la France auroit en Angleterre & de la perte de leur liberté, si cette Couronne par la force des armes parvenoit à y rétablir le Roi Jacques & la Religion Catholique pour dominante.

La troisseme guerre qui est la préfente, n'est que la suite des liaisons que le Roi d'Angleterre Guillaume avoit prises avec la Maison d'Autriche Allemande contre la France après la révolution d'Espagne. Je me suis assez étendu dailleurs sur ce sujet pour n'en rien dire ici.

Ainsi par rapport au caractère des Tone I.

MEMOIRE

Princes ambitieux ou paisibles que j'ay vû regner, je puis dire que dans la constitution du Gouvernement en Angleterre, il est comme imposfible à son Roi d'agir par les principes & les maximes du Prince ambitieux, parce que le Parlement de ce Royaume prendra toujours de justes mesures pour empêcher que son Roi n'entreprenne sur la liberté & les privileges de la Nation: mais aussi est-il certain que tant qu'un Roi d'Angleterre se conduira suivant les maximes du Prince paisible, son Parlement concourera avec lui dans tout ce qui sera raisonnable pour lui faire soutenir ce caractére, même avec éclat par rapport au dehors, parce que cette grandeur fera la tranquillité & la réputation de la Nation. La Hollande, de mon tems, a fait

ou soutenu plusieurs guerres. Cette République qui s'est formée dans l'Europe depuis 150, ans par sa révolte cont gne qui possédoit tous les Eta gne qui possédoit tous les Eta gne qui possédoit fon commerce, & est devenue si puissante par la prodigieuse quantité DU M. DE FEUQUIERE. 75 de ses vaisseaux & par les grands établissemens qu'elle s'est procurés daris les trois autres parties du monde, qu'elle en est devenuë susceptible d'orgueil & d'ambition dans notre continent.

Les Hollandois veulent être mattres de tout le commerce & les Marchands uniques du monde entier. Ils s'érigent incessamment en arbitres entre toutes les Puissances. Ils paroissent même chercher les moiens de s'agrandir de proche en proche.

Les vûes de cette République devroient donner beaucoup de jaloufie, quoique jusqu'à présent couvertes du spécieux prétexte de sa sûreté particuliere; & si les Princes voisins de ses Etats n'y sont une attention férieuse, ses desseins ambitieux & suivis la porteront à une élévation qui pour n'avoir pas été rapide, ne rendra que plus difficiles les moiens de remettre cette République dans ses anciennes born

Je reviens à mon and qui est de parler des monts de toutes les guerres que j'ay vû commencer ou soutenir par les Hollandois, pour tirer 76 MEMOIRES ensuite les consequences sur leur caractére passible ou ambitieux, qui est la matière de ce Chapitre.

Comme cette République devoit en partie fon établiffement à la France par les fecours directs qu'elle en avoit reçû dans les premiers tems de fa révolte contre la Maifon d'Autriche, & par la longue guerre dont la France avoit occupé les Espagnols; elle s'étoit conservée dans une grande union avec cette Couronne & dans des alliances mutuelles.

Ces engagemens réciproques firent que dans la premiere guerre où cette République s'est engagée de mon tems contre l'Angleterre, la France se déclara pour elle par l'envoi de sa flote. Comme j'ai parlé des motifs de cette guerre dans ce que j'ai dit de celle de l'Angleterre, il seroit inutile de le répéter ici. Je dirai seulement qu'elle n'a été soutenué par les Hollandois que par des motifs d'orgueil & d'ambition.

La seconde guerre que la Hollande a entreprise a été contre l'Evêque de Munster Christophe de Galen, DU M. DE FEUQUIERE. 77
qui vouloit retirer quelque petite
étenduë de païs que les Hollandois,
par droit de bieniéance & de voifinage de leur Province d'Ower-Issel,
avoient empieté sur l'Evèché de
Munster. Dans cette guerre le Roi
leur envoya un corps auxiliaire de
troupes dont la jonction avec les
leurs força cet Evêque de les laisser
en possession de ce qu'ils avoient
usurpé sur fon Evèché depuis longtems.

Si le motif de cette guerre paroît feulement de conferver ce que l'on posséde, au moins faut-il convenir que c'est vouloir conserver ce que l'on posséde injustement, & qui n'é-toit pas originairement des sept Provinces qui se sont séparées par leur

révolte.

La troisième guerre qui n'alla pas jusqu'à une déclaration formelle contre la France, fut lorsqu'à la fin de l'année 1667, cette République prit ombrage des conquêtes du Roi en Flandres, & qu'elle sut la motrice de la triple-Alliance.

Quoi qu'à parler juste on ne doive pas mettre au nombre des guer-

G iij

res ce que la Hollande a fait dans cette occasion, puisqu'il n'y a point eu de rupture ouverte; cependant je crois qu'il n'a pas été hors de propos de dire un mot de cette liaison de la Hollande avec la Suéde & l'Angleterre, en faveur de l'Espagne, pour faire voir que dès ce tems-la cette République ne craignoit plus ses anciens maîtres, qu'elle commençoit à fentir se propres forces, & qu'elle devenoit susceptible d'or-

gueil & d'ambition. Ainsi c'est après le Traité d'Aixla Chapelle que l'on peut placer le tems auquel la République de Hollande a commencé à faire paroître ces dispositions dans notre continent, en voulant se mettre en posfession d'être arbitre & modératrice de toutes les affaires de l'Europe, n'y en ayant eû aucune depuis ce tems-là dans laquelle elle n'ait voulu prendre part. Elle joignit aux manières hautes que ses Ambassadeurs avoient dans toutes les Cours des Princes, la licence de ses Ecrivains contre les personnes respectables des Rois. Elle les irritoit même

DU M. DE FEUQUIERE. 79 par les discours de ses Ministres dans les Cours, qui étoient si peu mesurés & s'écartoient si fort du respect qui est dû à leur rang, que le Roi trouva le moien d'engager la Couronne de Suéde à ne prendre aucune part dans les affaires qu'il pourroit avoir avec la Hollande, & de saire un Traite avec l'Angleterre, irritée aussi de l'orgueil des Hollandois sur la mer; par lequel Traité il sut convenu que ces deux Puissances attaqueroient la Hollande par terre & par mer.

L'Electeur de Cologne & l'Eveque de Munster entrérent aussi dans ce Traité comme Alliés des deux Rois; le premier pour retirer les places du Rhin de son Electorat occupées par les Hollandois; le second pour celles de l'Eveché de Munster qui avoient fait le sujet de la guerre que cet Eveque avoit eue contre eux, comme je l'ai dit ci-dessus.

Partout ce recit il est aisé de comprendre que la guerre qui commença en 1672. contre la Hollande, eut pour jorigine de sa part, non le dessen de s'agrandir par l'augmentation de ce qu'elle possede dans

J 111]

80 MEMOTRES
notre continent, mais son orgueil
devenu insupportable aux Puissances qui concerterent ensemble de
l'humilier.

Si le Conseil du Roi, pour des intérêts particuliers, ne s'étoit pas trouvé partagé, comme je l'ai dit ci-dessus en parlant des guerres de la France, il est certain que cette République auroit sousser une terrible humiliation en l'année 1672. mais le dessin des États en avoit autrement ordonné.

Les Hollandois engagérent dans leurs intérêts l'Espagne, l'Empereur, l'Electeur de Brandebourg, l'Empire, & même l'Angleterre; de sorte qu'après six années de guerre, il ne leur en coûta que les places du Rhin qu'ils furent obligés de rendre aux Electeurs de Cologne & de Brandebourg. Il en coûta aux Espagnols leurs Alliés quelques places en Flandres & la Franche-Comté, avec l'humiliation secrette de reconnoître pour Protecteurs des Païs-Bas Catholiques, ces mêmes Hollandois qui n'étoient originairement que des sujets révoltés d'une partie des dixfept Provinces de leur fuccession de la Maison de Bourgogne.

La guerre qui a commencé en 1688. a eu deux origines. Les Hollandois Republicains craignoient la Puissance du Prince d'Orange dans leur Etat. Ce Prince ambitieux avoit formé secretement un parti puissant en Angleterre contre le Roi Jacques fon beau-pere. Les Hollandois affiftérent le Prince d'Orange de leur flote & de leurs Troupes pour cette invalion, parce qu'ils crurent qu'en faisant ce Prince Roi d'Angleterre, ils se procureroient un Allié sûr & de leur Religion, au lieu d'un Prince Catholique déclaré, & dont ils craignoient les liaisons avec la France & les ressentimens de leur orgueil fur la mer.

Le Roi venoit de déclarer la guerre à l'Empereur par la prise de Philisbourg. Il avoit occupé l'Elestorat Palatin & Jes Villes de Mayence & de Tréves; il étoit allié de l'Electeur de Cologne qu'il avoit engagé à postuler le Cardinal de Furflemberg pour son Coadjuteur: il étoit aussi allié du Roi d'Angleterre 82 MEMOTRES

Jacques II. qui avoit été forcé de fortir de son Royaume & qui s'étoit

retiré en France.

Tous ces différens engagemens armérent les Hollandois contre la France, & produifirent dans toute l'Europe une guerre qui a duré dix ans, à la fin de laquelle il n'en a rien coûté aux Hollandois que l'argent

qu'ils ont dépensé.

Leur Puissance a même fort augmenté, puisqu'ils ont maintenu le Prince d'Orange sur le Trône d'Angleterre, & lui ont conservé sa Charge de Stathouder de leur Etat, ce qui a été le lien de leur propre alliance avec l'Angleterre; & ce qui a été le plus glorieux pour cette République ambitieuse, c'est que par le Traité de paix de Riswick, elle a été reconnue, ainsi que je l'ai dit, comme la Protectrice des Païs-Bas Catholiques, dont elle s'étoit démembrée par sa révolte contre les Rois d'Espagne ses anciens Souverains; & qu'il fut stipulé par un article de ce Traité qu'elle pourroit avoir des garnisons de ses troupes dans certaines Places des Espagnols,

DU M. DE FEUQUIERE. 83 fous le nom spécieux de barriere contre la France.

La guerre dans laquelle la Hollaude est entrée en 1701. contre la France & l'Espagne, quoiqu'elle paroisse avoir pour principe un intérêt de crainte de lá grandeur de la Maison de France par l'élevation du Roi Philippe V. sur le Trône d'Espagne, & dans les fuites celui de la diminution considérable de son commerce en cas que la France pût faire consentir l'Espagne à faire le commerce des laines & du Nouveau Monde avec elle, á l'exclusion des Hollandois (ce qui semble comme impossible) ne laisse pas de me paroître avoir un motif d'agrandissement & d'ambition.

Car comment penser que cette République ait pris d'aussi fortes l'aifons avec nos ennemis, & qu'elle soit constituée dans des dépenses aussi immenses que celles qu'elle fait, si elle n'avoit d'intérêt dans cette affaire que celui de cette prétendué barriere dans les Païs-Bas contre la France stipulée par le Traité de Rifwick, ou le chagrin de ce que la В4 Мемоік-е з

France par des raisons que j'ai dites ci-dessus, n'ait pas pû s'en-tenir au Traité de partage de la succession d'Espagne, qui étoit en partie l'ouvrage de cette République; ou enfin la crainte de la ruine de son commerce avec l'Espagne? Puisque je suis persuadé que les deux Couronnes seroient entrés en négociation avec les Hollandois sur les moyens de la rassure contre les craintes qu'ils ont voulu faire paroître comme raisonnables.

La fin de cette guerre dévelopera quelles ont été les principales vûes de la Hollande. En attendant je ne puis m'ôter de l'esprit que cette République ne commence à se lasser de posséder si peu de terres dans notre, continent avec tant de richesses & de puissance d'ailleurs : qu'elle ne fonge à fortir de ses marais, & qu'elle ne prenne les mêmes vûes de la République Romaine, qui avant que de faire paroître ses desseins ambitieux, les a cachés long-tems sous le voile de Protectrice des opprimés & de Conservatrice de la paix entre ses voisins. Ainsi je suis persuadé

DU M. DE FEUQUIERE. 85 que les raisons de la confervation simple de son Etat, tel qu'il étoit au commencement de cette guerre, & celle de la liberté de son commerce en son entier, ne sont que des raisons apparentes, qui couvrent des vûes d'ambition & d'agrandissement dans notre continent.

Je n'ai vû qu'une guerre en Dannemarck, c'elt celle que cette Couronne a faite à la Suéde, lorsqu'elle de declara pour la France contre l'Electeur de Brandebourg. Le Dannemarck suscité par l'Empereur, la Hollande & l'Electeur de Brandebourg, songea à profiter dans la Province de Schonen du désordre & des malheurs de la Suéde en Poméranie. Cette guerre se termina comme les autres par le Traité de Nimégue, qui sit restituer à la Suéde tout ee qu'elle avoit perdu.

La guerre que le Roi de Dannemarck vient de déclarer au Roi de Suéde, est purement une guerre d'ambition & dans le caractère du Prince ambitienx, qui cherche à prositer du désordre où se trouve son voisin, pour recouver la Pro-

vince de Schonen.

Cette Province est à la verité un ancien démembrement de la Couronne de Dannemarck, mais qui en a été féparée & unie à la Suéde par un Traité autentique. Ainsi dans l'occasion présente de la rupture du Dannemarck avec la Suéde, il ne faut point chercher d'autre raison que celle du malheur du Roi de Suéde à la bataille de Pultowa, sans lequel malheur le Roi de Dannemarck n'auroit pas ofé déclarer la guerre au Roi de Suéde. Ainfi donc la guerre présente que le Roi de Dannemarck vient de déclarer à la Suéde dans la Province de Schonen, est une guerre dans le caractére du Prince ambitieux, qui cherche à profiter du malheur de son voisin pour le recouvrement d'une partie de son Etat, puisque l'on voit que ce Prince prend des mesures avec l'Empire pour que la tranquilité intérieure ne soit point troublée dans les Etats que ces deux Couronnes du Nord possédent dans le continent de l'Empire, & qu'il fait agir les Anglois & les Hollandois pour engager le Roi de Suéde à consentir que la PoméDU M. DEFEUQUIERE. 87 ranie, le Duché de Brème & celui de Holstein-Gottorp, qui est
au Duc de ce nom neveu du Roi
de Suéde, & jusqu'à présent héritier présomptif de sa Couronne, &
le Duché de Holstein-Sleswick &
le Comté d'Oldembourg qui lui appartiennent, joüissent d'une entière
tranquillité, pendant qu'il lui sera
libre de continuer la guerre dans
la Province de Schonen contre la
Couronne de Suéde.

Il faudra voir quel fera le fuccès de cette guerre. Si elle lui réuffit il faudra convenir que ce Prince aura agi fuivant les maximes du Prince ambitieux, qui feait prendre des mefures justes pour faire réuffir une conquête qu'il veut faire, fans être diffuit ni obligé à des attentions continuelles éloignées de son objet

principal.

L'on peut donc dire que toutes les guerres que les Rois de annemarck auront avec leurs voifins, feront de la nature de celles qui font du caractére du Prince ambitieux avec d'autant plus de vraifemblance, qu'ils n'ont d'objets

MEMOIRES

raifonnables d'agrandissement que fue le Duché de Holstein-Gottorp, ou fur quelques-unes des villes anséati-

ques de leur voilinage.

Pour toutes les autres guerres dans lesquelles cette Couronne entrera comme auxiliaire (ce qu'elle ne manque jamais de faire quand elle en trouve l'occasion) elles ne seront que de pur intérêt pour vendre des hommes, & avoir des subsides pour sournir à l'entretien d'un corps de Troupes qu'elle ne pourroit foudoyer de les revenus.

J'ai vû deux guerres en Suéde de mon tems. La premiere est celle où cette Couronne entra à la fin de l'année 1674. sous le Roi Charles XI. contre l'Electeur de Brandebourg pour les intérêts de la France. Elle ne fut point heureufe au Roi de Suéde ; il perdit en peu de tems toute la Poméranie, mais il y fut rétabli par le Traité de Nimegue. La seconde est celle que le jeune Roi Charles XII. a été forcé de soutenir contre le Roi de Pologne Electeur de Saxe, laquelle a commencé en 1701. Ce Prince

DU M. DE FEUQUIERE. 89 Prince inquiet rompit avec la Suéde fans aucun fujet que celui de croire n'avoir affaire qu'à un trop jeune Roi pour le redouter, & il envahit d'abord toute la Livonie. Jusques à présent les succès de cette guerte sont fort désavanta-

geux à cet Electeur.

Le Roi de Suéde a non-seulement reconquis toute la Livonie; mais il a forcé l'Electeur de Saxe à abandonner le Royaume de Pologne, où il a établi un autre Roi. Il a vêcu long-tems dans l'Electorat de Saxe avec toute son armée; & à présent que l'écris l'Electeur est forcé de voir agir le Roi de Suéde contre le Czar, qui avoit rompu avec la Suéde pour favoriser l'Électeur de Saxe Roi de Pologne, fon allié, sans oser se mêler de cette affaire.

De ces deux guerres je puis dire que la premiere fous Charles XI. a été en vertu de ses Traités avec la France son alliée à qui il voyoit trop d'ennemis sur les bras, & dont l'abaissement ne peut jamais convenir à ses véritables intérêts.

La seconde sous Charles XII. Tome I.

qui est celle qui dure encore à préfent, a été forcée, & pour se maintenir dans le commencement de son régne contre l'usurpation maniseste que le Roi de Pologne Auguste vouloit faire de la Livonie.

Cette guerre est à présent de gloire contre le Czar, qui voudroit bien en être quitte en rendant ce qu'il a occupé sur la Suéde dans le tems que le Roi Charles XII. s'est attaché à détrôner le Roi Auguste. Il faudra voir dans la suite ce que fera ce jeune Roi armé puissament en Allemagne, & quel sera le rôle qu'il prendra sur ce théâtre de guerre, sur quoi on pourra décider de son caractère ambitieux ou paissible.

La perte de la Bataille de Pultowa a entiérement changé la face des affaires du Roi de Suéde. L'armée de ce Prince a été abfolument détruite par celle du Czar, & it a eu bien de la peine à fauver fa personne & quatre ou cinq mille hommes en se jettant dans les Etats du Turc où il est à Bender jusques à présent que j'écris. L'on DU M. DE FEUQUIERE. 91 dit qu'il prétend avec l'assistance des Turcs & Tartares, remonter le Bog; joindre en chemin les troupes du Palatin de Kiovie, qui est encore dans ses intérêts, & qui s'est retiré dans quelques Comtés de Hongrie; rentrer en Pologne avec ce corps; y rétablir la guerre contre le Roi Auguste & les Moscovites, & se procurer par là un redressement dans les affaires. \*

La Pologne de mon tems n'a eu de guerres que contre les Turcs & les Tartares. Les premiers ont été forcés à la restitution de Caminieck par les mauvais succès de leur guerre contre l'Empereur. Pour les Tartares ce ne sont que des voleurs qui vont en grande bande, qui ne cherchent point à conquérir, mais seulement à faire de grands dégats, & faire bien des Esclaves pour les vendre, & qui agissent lorsque les Turcs le leur commandent.

La guerre dans laquelle les Polonois font entrés avec. la Suéde pour foutenir le Roi Auguste qu'ils s'étoient chosses, a proprement été une guerre forcée, puisqu'il y a 92 MEMOIRES

toujours eu dans ce Royaume un parti considérable opposé au Roi Auguste. Ainsi je puis dire que la constitution du Royaume de Pologne à demi République, ne lui suscitera de guerre que pour sa conservation ou pour des démélés particuliers du dedans de cet Etat, sans destir de s'agrandir sur les Princes de l'Europe.

L'Empereur Léopold I. a fait ou foutenu plusieurs guerres de mon tems. Tant que la dignité Impériale fera dans la Maison d'Autriche, cette Maison aura toujours des desseins vastes & ambitieux. C'est pourquoi les autres Puissances de l'Europe peuvent raisonnablement régler leur politique pour traverser la réussite de

fes projets.

Les vûes de la Maison d'Autriche ont deux principes; l'un est fon agrandissement particulier, l'autre l'augmentation de sa puissance, par rapport au titre d'Empereur, soit aux dépens du Corps même de l'Empire, soit aux dépens des parties de l'Empire qui en ont été séparées il y a plusieurs siéDU M. DE FEUQUIERE. 93 cles, & qu'elle s'attachera toujours

à y rejoindre.

A présent, & depuis Charles Quint qui a réuni en sa personne les Etats de la Couronne d'Espagne & de la Maison de Bourgogne avec ceux de la Maison d'Autriche Allemande, ces Princes n'ont jamais quitté ces deux grands objets de vûe: mais pour ne pas devenir Historien & ne pas sortir de mon sujet sur la matiére que je traite dans ce Chapitre, je me rensermerai ici dans ce que j'ai vû.

L'Empereur Léopold qui vient de mourir, a été le Prince de mon tems que j'aye connu le plus ambitieux dans le fonds, avec les apparences extérieures les plus moderées; qualité qui lui a toujours confervé la confiance de fes alliés qui lui a fait trouver des reffources infinies dans leurs bourfes & leurs troupes. Voici quelles ont été les guerres dans lesquelles je l'ai vû prendre part, ou directement, ou

indirectement.

En 1663: il foutint une guerre, contre les Turcs qui étoient les ag-

gresseurs. L'Empire lui fournit un corps considérable de Troupes. Le Roi même lui envoya un corps de Troupes Auxiliaires, à l'aide duquel les Turcs furent battus au passage du Raab, & la paix se fit peu de jours

après.
Cette guerre fut de nécessité pour lui, & non de la nature de celles qui sont entreprises dans les vûes ambitieuses. Cependant l'ambition de ce Prince ne laissa pas de s'y faire connoître par la manière dont il en usa avec tous ces corps Auxiliaires, qu'il ne regarda lui avoir été sournis

fa dignité Impériale.
En 1667, il n'eut pas le tems d'entrer en guerre contre la France, lorfque le Roi après la mort de Philippe IV. entra en Flandres avec fon Armée pour les droits de la Reine. Ce fur indirectement qu'il travailla à for-

que comme par un devoir rendu à

mer la Triple-Alliance qui fit faire la paix en 1668, par le Tratté d'Aix-la-Chapelle.

Cette guerre, dans laquelle l'Empereur se préparoit à prendre part, avoit un prétexte raisonnable; car DU M. DE FEUQUIERE. 95 il ne convenoit pas à un Empereud el la Maison d'Autriche de souffrir la diminution des Etats de la Monarchie d'Espagne, possedée par la Branche ainée de sa Maison, & à la succession de laquelle il se croyoit appellé au désaut de mâles de cette

Branche.

• En 1672. le Roi ayant déclaré la guerre à la Hollande, comme ie l'ai dit ci-dessus, l'Empereur saisit sur le champ le prétexte d'entrer en guerre contre la France. Il fe déclara formellement contre cette Couronne en 1673. & trouva le moyen par son crédit à la Diéte, de faire de fa guerre particulière une guerre de l'Empire, qui en porta presque tout le fardeau par les quartiers d'Hyver qu'il fournit à ses Troupes, & les subsides extraordinaires qu'il lui donna sous nom de Mois Romains. S'il perdit Fribourg à la fin de cette guerre, il gagna Philisbourg, & l'entretien d'un gros corps de Troupes, qui ne lui couța rien pendant dix ans.

Les vûes ambitieules de ce Prince parurent dans tout le cours de cette guerre, non pas à la vérité par une envie de s'agrandir aux dépens de la France qui lui ait réussi, mais par la suite de l'ancien projet de la Maison d'Autriche Allemande, de se rendre insensiblement la Puissance supérieure de l'Empire, & de s'assurer de l'hérédité de la dignité Impériale, par la nécessité de demeurer soumis à cette puissante Maifon.

En 1683. l'Empereur se vit toutà-coup attaqué par les Turcs, qui prirent pour prétexte de lui faire la guerre, la protection des Hongrois mécontens, qui depuis plusieurs années s'étoient révoltés contre l'Empereur, sous la conduite du Comte Tekeli.

A l'ouverture de cette premiere Campagne, l'Empereur se vit contraint de sortir de Vienne avec précipitation. Cette Capitale fut assiégée par les Turcs, qui l'auroient prise s'ils avoient fçû attaquer des Places fortifiées réguliérement. Mais le Roi de Pologne Jean Sobieski, ayant eu le tems de marcher au secours de Vienne avec toutes les forces de la Pologne, & le DU M. DE FEUQUIERE. 97 le feu Duc de Lorraine ayant eu celui de rassembler toutes celles de l'Empereur, ces deux Princes battirent l'Armée Ottomane, & lui sirent lever le siège de Vienne.

Depuis ce tems-là jusqu'en 1688. l'Empereur eut toujours des succès avantageux contre les Turcs, tant par ses forces particulières, que par ses assistances de tout l'Empire qu'il sout armer en sa faveur, & qu'il engagea à faire marcher des Troupes

en Hongrie.

Ce premier évenement du Siége de Vienne, qui mit l'Empereur sur le bord du précipice & de sa perte entiére, n'apporta pourtant aucun changement dans sa conduite, par rapport à sa politique. Il ne se rabaissa point dans ce tems fâcheux envers aucun Prince. Il refusa fiérement les prompts secours que le Roi lui offrit, parce qu'il vouloit que l'Empire regardat toujours ce Prince comme son ennemi, puisqu'il l'étoit de sa Maifon ; & il ne reçut le service du Roi de Pologne & de tous les Princes de l'Empire, que comme des Tome I.

secours donnés par un devoir indis-

pensable,

Ce que je ne fais remarquer que pour faire copnoître avec quelle fermeté ce Prince a toujours fuivi fa politique ambitieuse & cachée. Voici quelle a été sa conduite depuis 1688,

jusqu'en 1698.

Il a continué la guerre en Hongrie contre les Turcs. Il a obligé tous l'Empire à se déclarer contre la France par un résultat de la Diéte. Il a fait soutenir la guerre sur le Rhin par cette Armée de l'Empire. Il a soutenu le Duc de Savoye contre la France, & lui a envoyé des secours confidérables de fes propres Troupes & de celles des Princes de l'Empire; secours, qui bien loin d'épuifer ses Finances, lui valoient de l'argent, & augmentoient la puissance par les impolitions qu'il faisoit sur tous les Princes d'Italie qu'il prétendoit tous feudataires de l'Empire, droit qui depuis longtems n'étoit plus connu en Iralie & qu'il scut faire revivre.

La paix de Rifwick & celle de Carlowitz en 1698, ayant rendu le

DU M. DE FEUQUIERE. 99 calme à l'Europe , l'Empereur est resté armé, respecté & craint dans tout l'Empire, & fort accrédité auprès de ses alliés, dont il n'a jamais abandonné aucun ; de maniére qu'à la mort du Roi d'Espagne Charles II. il a sçu pour son intérêt particulier & la grandeur de sa Maison, réveiller toutes les jalousses qu'il avoit données aux Puissances de l'Europe, de l'ambition & des desseins dangereux de la France, à qui il a suscité autant d'ennemis que de Princes ou d'Etats. Après quoi dans les premieres années de la guerre présente il a payé le tribut ordidinaire à la nature, ayant laissé son fils aîné Joseph-Ignace I. sur le Trône Impérial, & revêtu l'Archidue Charles fon cadet, du nom ( jufqu'à présent imaginaire) de Roi d'Espagne.

Tout ce que je viens de dire de la conduite de l'Empereur Léopold n'est que pour montrer qu'il a été celui de tous les Princes que j'ai vû régner, d'ônt la politique ambitieule a toujours été la plus cachée & la mieux fuivie. Il s'est tou-

100 jours réglé sur ses véritables intérêts, & n'en a jamais été désourné par les Cabales intérieurs de fa Cour, au moins assez puissamment

pour les quitter de vûë. Les mêmes louanges ne feront (felon les apparences) point données à son fils l'Empereur Joseph-Ignace. Il paroît avoir la même attention à augmenter la puissance de la dignité Impériale & la grandeur particuliere de sa Maison, & suivre sur ces deux points la politique de son pere; mais il garde moins de mesures. Il ne va plus pied à pied comme fon pere, & il pourroit bien dans la suite se former une Ligue pour son abaissement, aussi puissante que celle que l'Empereur son pere avoit sçu former pour abaisser la France, en augmentant son crédit particulier & la grandeur de

fa Maison. Je n'ai qu'un mot à dire de la République de Venise, par rapport à sa politique paisible ou ambiticuse.

Cette Puissance le croit la plus sage de l'Europe pour son gou-

bu M. DE Feuquiere, 161 vérnement. Elle ne veut prendre aucune part directe, aux guerres entre les Princes Chrétiens. Elle se contente de son petit Etat de Terre ferme en Italie; & pourvû que les Turcs la laissent en repos en Dalmatie & dans la Morée, elle

y demeurera.

Il faut pour cela qu'elle foit toûjours dans de grandes liaisons avec la Maison d'Autriche Allemande, dont elle ne peut se dispenser de fuivre les mouvemens, par rapport à ses démêlés contre les Turcs, afin d'être reciproquement protégée par les Princes de cette Mai-Ion, contre les Turcs leurs ennemis communs. Ainsi je puis dire que le Gouvernement de la République de Venise sera toujours réglé fur les maximes du Prince paifible.

Si dans l'ordre que je me suis proposé de suivre sur la matière de ce Chapitre, je n'avois point eu à parler de la République de Venise avant M. le Duc de Savoie, ce Prince auroit trouvé sa place après l'Empereur Leopold, par la com-

## MEMOTRES

paraison que j'aurois eu occasion de faire entre ces deux caractéres ambitieux également réglés par des vûes d'agrandissement, mais disseremment exécutées.

Monsieur le Duc de Savoie est ambitieux; & régle toutes les maximes de sa politique sur celles qui doivent être suivies par le Prince ambitieux & qui désire son agrandissement; mais il est avare & haineux. Ces deux qualités paroissenttoujours en tout ce qu'il fait beaucoup plus marquées qu'elles ne le devroient être, & il a trop fait sentir à toute l'Europe que son intérêt fordide & fon ressentiment . le faisoient aussi souvent agir que la belle gloire. Il n'a d'autre véritable conseil que son intérêt & sa pas-. fion; & jamais ses Ministres, ni ses Maîtresses, n'ont eu du crédit sur son esprit, dès qu'il a voulu agir, poussé par quelqu'une de ces qualités dominantes.

Ce Prince donc a eu plusieurs guerres contre les peuples de Mondevis ses sujets, parce qu'il a voulu leur ôter leurs Priviléges partiDU M. DE FEUQUYERE. 109. culiers, en quoi il a réussi en a plus grande partie. Il en a eu aussi contre les Vaudois ses sujets pout la même raison, parce qu'il s'est trouvé dans des tems comme forcé à suivre les mouvemens de la France, qui n'étoit pas contente de ces peuples, dont il y en avoit une partie sujets du Roi.

Mais dans routes ces expéditions, fon caractére fourbe s'est fait consonitre, principalement par se intelligences avec les Vaudois, dans le tems même qu'il paroisoit leur faire la guerre de concert avec la France, contre qui il méditoit de se déclarer

en faveur de l'Espagne.

Lorsqu'en 1690. M. le Duc de Savoie déclara la guerre à la France, avec laquelle il paroissoit de bonne intelligence, & à qui il devoit même par un Traité joindre sea Troupes pour entrer dans le Milanès & accepter le, titre de Généralissime, il trahissoit cette Couronne, & ayoit conclu des Traités avec l'Empereur, l'Espagne, l'Angleterre & la Hollande.

Lorsqu'en 1696. il sit sa paix par-I iii 104 MEMOIRES ticuliere avec la France à l'inscû de ses Alliés, il les trahissoit pour

de ses Alliés, il les trabissor pour son intérêt. Il étoit fort grand à la vérité cet intérêt, & dans le cœur d'un Prince du caractère de M. le Duc de Savoie, fort capable de l'emporter sur la droiture. Le Roi lui rendoit la Savoie, le Comté de Nice & Suze, que nos troupes occupoient; lui remettoit Pignerol & son territoire, dont la France étoit en possessime depuis long-tems, & faisoit épouser la Princesse sa faisoit épouser la Princesse sa faisoit épouser la Princesse sa faisoit épouser la Princesse sa faisoit épouser la Princesse sa faisoit épouser la Princesse sa faisoit épouser la Princesse sa faisoit épouser la Princesse sa faisoit épouser la Princesse sa faisoit épouser la Princesse sa faisoit épouser la Princesse sa faisoit épous la Princesse sa faisoit épous la Princesse sa faisoit épous la Princesse sa faisoit épous la Princesse sa faisoit de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la litte de la li

Ainsi l'on vit d'un jour à l'autre ce Prince de Généralissime des Amées de nos Ennemis en Italie, devenir Généralissime de nos Troupes, & concourir avec les siennes au Siége de Valence, place du Milanès.

Lorsqu'en 1703, la France fit arrêter une partie de ses troupes qui étoient jointes aux notres dans la Lombardie, & lui fit la guerre, c'est que le Roi eut une conviction entiére de ses Traités & de ses liaisons secrettes avec nos ennemis, & qu'il DU M. DE FEUQUIERE. 103 trahissoit depuis long-tems la France & l'Espagne malgré la nouvelle alliance qu'il venoit de contracter avec le Roi d'Espagne Philippe V. qui avoit épousé la Princesse la cadette.

La fituation des Etats de M. le Duc de Loraine & les exemples de fes prédecesseurs, ne lui permettent pas de suivre dans sa politique d'aurres maximes que celles du Prince

paifible.

Presque tous les Princes d'Allemagne sont des preneurs de subsides, & des marchands d'hommes. Ils tournent presque toujours du côté de la Puissance qui leur donne le plus, & qui a le plus de facilité à se faire joindre par les hommes qu'ils lui vendent.

Les Princes d'Italie au nombre desquels je mets la République de Genes, ne veulent & ne doivent souhaiter que leurs repos : quand il est trouble, ce n'est qu'à leur oppression. Il leur en coute toujours des quartiers que l'on prend sur eux, ou de grosses sommes d'argent, sous prétexte de contribution, ou

## 106 MEMOTRES

d'exemption de quartiers.

La Puissance Ecclesiastique du Pape vient même de soufirir beaucoup par les prétentions de l'Empereur Joseph sur les parties qui composent cet Etat, l'écoulement de pluseurs siècles aïant efface au ltalle la mémoire qu'elles eussent autresois été démembrées de l'Em-

pire d'Occident.

Ce long examen fur les deux Chapitres du Prince ambitieux ou paisible, servira à faire sentir à mon Fils que les Princes sont hommes comme nous, soumis aussi souvent que nous aux passions des particulers qui les approchent; & que presque toujours ces deux caractères des Princes ambitieux ou passibles, se trouvent melés en eux d'autres mauvaises qualités, qui souvent l'emportent sur les bonnes.

## CHAPITRE IV.

\*JE ne m'étendrai point ici sur les maximes des Républiques. Presque toutes veulent le repos; & si

DU M. DE FEUQUIERE. 107 elles font fusceptibles d'ambition & d'envie de s'accroître, au moins ne paroît il pas que ce soit dans d'autres vûës que celles de la conservation de leur liberté & de leur commerce.

De toutes les Républiques de l'Europe, celle de Hollande est la plus puissante, & peut-être que son désir apparent de la fûreté de son Etat & de la possession du commerce de tout le monde, pourroit bien couvrir de plus grandes vûës: c'est ce que le tems éclaircira.

L'on peut dire avec vérité que les maximes générales du gouvernement dans les Républiques, font moins sujettes à changer que celles des Etats gouvernés par un Prince, parce que les intérêts sont toûjours les mêmes, & ne se rapportent qu'au bien général de l'Etat.

## REMARQUES.

Comme les réflexions sur les deux Chapitres précedens contiennent celles que j'ai crû devoir faire sur les maximes ambitieuses, ou paisibles pratiquées par les Princes ou les principales Républiques de l'Europe, dans leur gouvernement, je ne dirai rien ici des autres Républiques qui font un personnage si peu considerable sur ce grand théatre du monde, qu'elles ne méritent point de réflexions particulieres, que celle de dire qu'elles sont uniquement appliquées à leur conservation, & qu'elles coureroient trop de risque à vouloir prendre part dans les démêlés qui agitent les grandes Puisfances.

Cependant il y en a une dont les maximes & le gouvernement civil font fort particulieres, & qui fait une grande figure dans l'Europe, fans pourtant prendre part à ses agitations, au moins par rapport à des

vûës ambitieuses.

C'est celle des Suisses. Ces Peuples se sont depuis plusieurs sécles soustraits à la Domination de la Maison d'Autriche, & depuis ce tems-là se maintiennent dans une indépendance parsaite, sans Places de guerre, sans Corps de Troupes soudoié, & seulement par leur union leur situation, la quantité de

DU M. DE FEU'QUIERE. 109 leurs hommes, & leur foin à se rendre Guerriers hors de chez eux.

Cette République est composée de treize République, qui chacune en leur particulier ont des maximes différentes de se gouverner, différentes même entr'elles de Religion, Quelques-unes sont mi-parties pour la Religion, & ont des Alliances particulieres avec les Puissances.

Cependant toute cette confusion apparente d'intérêts differens se trouve toujours parsaitement réunie en un'même Corps dans leurs Diettes générales, toujours supérieures pour les intérêts qui regardent la Nation entiere, aux deux Diettes Catholiques ou Protestantes, & aux particulieres de chaque Canton.

Ainsi aucune Puissance voisine ne peut attenter sur la moindre partie de ce Corps, qui paroit ramasse sans avoir pour ennemi le Corps entier de la République; & c'est cette union continuelle, & exactement observée qui maintiendra sa liberté sans atteinte & sans diminution.

Comme ce Païs n'est pas fort ser-

HIO MEMOIRES

tile, & que sa situation ne met pas ses Peuples en état de faire d'autre commerce que celui de leurs chevaux, & de leur laitages, ce qui ne pourroit pas leur procurer beaucoup de richesses, parce qu'ils ont besoin de leurs voisins pour en tirer les choses nécessaires à la vie, qu'ils ne peuvent avoir assez abondamment chez eux; & qu'ainsi l'argent qui entreroit par les chevaux & laitages, en resortiroit sur le champ pour l'achat des bleds, fels, épiceries, & autres denrées dont ils manquent; ces Peuples attentifs à leur aisance & à leur conservation, ont imaginé un autre commerce qui leur réussit parfaitement bien, & leur porte tous les ans beaucoup d'argent.

C'est celui de se faire donner des pensions des Puissances, moyennant lesquelles, & en vertu d'Alliances particulieres avec ces Puissances jans préjudice des Alliances générales, àls vendent leurs hommes par des Traités pour servir à la guerre, pourtant toujours en Corps de Compagnies & de Régimens; de

DU M. DE FEUQUIERE. 112 maniere qu'il se trouve souvent que deux Puissances qui sont en guerre entr'elles, ne laissent pas d'avoir des Corps Suisses à leur service, qui servent également biens les Princes ausquels ils se sont vendus.

Cette politique réussir aux Suisfes, porte de l'argent dans leurs Pais, qui sans cela n'entreroit pas, & maintient ces Peuples dans l'usage de la guerre: ce qui conservera leur

liberté, \*

### CHAPITRE V.

Du soin du Prince à former des Généraux.

E quelque prévoïance que le Prince puille être dans son Cabinet, & quelques bien médités que puissent être se projets, soit pour une guerre qu'il voudra entreprendre, soit pour la réussite d'un dessein particulier dans le cours d'un ne guerre, si le Général qu'il en chargera n'a tous les talens convenables, il est presque assuré que rien ne réussire.

L'on peut dire avec assurance,

que le Prince doit avoir fait choix, non-feulement d'un bon Général, mais qu'il doit encore s'appliquer continuellement à examiner les Officiers, dont les bonnes qualités pour la guerre lui puissent faire espérer dans les suites qu'ils se rendront capables du commandement.

Leurs talens pour la guerre reconnus sans prévention, il doit les mettre en place de bonne-heure; s'appliquer à connoître leur portée par des emplois médiocres qu'il leur donnera d'abord, les élevant à mefure qu'il sentira leur capacité & leurs vûes s'augmenter; les entretenit quelquefois; recevoir avec douceur & bonté les mémoires & les projets qu'il leur aura ordonné de lui drefser sur des desseins qu'il voudra leur donner à exécuter, ou même qu'il voudra faire exécuter par d'autres, afin de s'affurer mieux par lui-même, de la maniere dont ils pensent, & de l'étendue de leur esprit pour la guerre.

Lorsqu'il se rapporte à ses Ministres des talens de ceux qu'il veut employer, sans s'attacher à con-

noître

DU M. DE FEUQUIERE. 113 noître par lui-même leur portée, il tombe fouvent dans l'inconvénient de faire de mauvais choix; parce qu'il se sera laissé aller à l'intérêt particulier du Ministre, auquel il se sera rapporté de ce choix entre

plusieurs.

Cette méthode de cultiver les talens & de donner de l'émulation aux jeunes gens, leur inspirera de l'application, les accoutumera à penser, parce qu'ils sentiront que leur élevation dépendra d'avoir mieux pensé que les autres; & parlà, le Prince se formera lui-même une pépiniére de Généraux qui auront de l'expérience à la fleur de leur âge, & dans le tems où ils peuvent agir avec le plus d'activité.

Les jeunes gens de qualité qui se destinent à la guerre, doivent aussi de leur côté, par leur application au métier, se mettre à portée d'attirer fur eux les yeux & l'attention du Prince par lequel ils espérent de

le voir avancés.

Il faut qu'ils soient fort foigneux de remplir avec exactitude toutes les fonctions de leurs emplois, mê-Tome I.

114 MEMOIRES

me jusques dans les moindres détails; qu'ils soient vigilans, curieux de voir & d'apprendre des gens qui en sçavent plus qu'eux; respectueux envers les supérieurs, & attentiss à se faire, parmi les Généraux, des amis qui veuillent bien les instruire, qui souffrent avec douceur leurs questions, & qui leur rendent de bons offices, qu'ils doivent toujours tâcher de mériter, en se distinguant des autres jeunes gens inappliqués, qui ne sont que trop communs dans les armées; principalement depuis que le mérite pout passer d'un grade à un autre, ne conliste que dans le tems que l'on a passé dans ces grades, & que sans distinction de mérite personnel, on éleve ceux qui par leur ancienneté dans un grade inférieur, se trouvent dans le nombre de la promotion que le Prince veut faire. Maxime très pernicieuse qui ôte toute émulation & désir de se distinguer, & qui remplit les Armées d'un grand nombre d'Officiers incapables du grade auquel ils se trouvent élevés.

# DU M. DE FEUQUIERE. 115 REMARQUES

Toutes les attentions que je demande aux Princes sont raisonnables, de l'intérêt de leur grandeur, & de la gloire de leurs Etats : mais tout ce que j'ai dit des caractéres de ceux que j'ai vû régner, doit avoir fait connoître que puisqu'ils font hommes & fusceptibles dans leur maniere de gouverner, du mouvement de leurs passions, ou des passions de ceux qui les approchent, ils peuvent bien aisement dans le choix particulier de leurs Généraux, agir sans choix, par prédiliction, par sympathie d'humeur, ou en se conduisant par les passions ou les intérêts particuliers de ceux, ou de celles qui les gouvernent.

Pour prouver ce que j'avance, je ferai ici quelques remarques, sur ce que j'ai vu arriver en France de mon tems; par rapport à la matiere de ce Chapitre. Je ne parle ai pas des autres Etats, parce que je n'en puis rien sçavoir, que ce que l'on m'en a dit, & qui pourroit n'etre pas d'une vérité tout-à fait exacte.

La réputation du Maréchal de Turenne étoit grande & bien établie. En l'année 1667. le Roi le choisit pour commander son Armée en Flandres sous lui. Dans le cours de cette Campagne ce Général donna tant de sujets de jalousie a M. de Louvois Ministre de la Guerre, jeune & ambitieux, & qui vouloit seul gouverner son Maitre, qui sembloit prendre goût à la guerre, que ce Ministre craignant peut-être avec raison la faveur de M. de Turenne, songea à lui donner un puissant émule pour balancer un crédit, dont il craignoit les fuites.

Il ne pouvoit trouver cet émule que dans la personne de M. le Prince. Ce fut ce qu'il fit en proposana au Roi pour une expédition d'Hyver, l'invasion de la Franche-Comté voisine de la Bourgogne, dont M. le Prince étoit Gouverneur, & en faisant charger ce Prince des préparatifs secrets de cette entréprise, à laquelle pourtant le Roi voulut être présent.

Voilà une premiere o ccasion où

DU M. DE FEUQUIERE. 117 j'ai vû paroître les effets des intérets particuliers. S'ils n'y en avoit point eu d'autres plus funcîtes à l'État, il seroit bien plus storissant qu'il ne l'est à présent; car M. le Prince étoit un des plus grands Capitaines de son siécle, & l'esse de cette jalousie du Ministre ne produifoit qu'un bien; puisqu'il faisoit emploier par son Maître deux hommes excellens dans la guerre, au lieu d'un qui n'auroit pû commander deux Armées lui-seul.

En 1668. après la paix d'Aix-la-Chapelle, le Roi fit trois Maréchaux de France, qui furent Messieurs de Crequi, de Bellesond & d'Humie-

res.

Le premier parvint à cette dignité par son mérite particulier; car il avoit été long-tems disgracié par le crédit de M. de Colbert, à cause des liassons qu'il avoit avec M. Fouquet.

Le goût feel du Roi fit choifir M. de Bellefond; & il a paru que ce fut le goût de M. de Louvois pour Madame d'Humieres, qui procura le Bâton de Maréchal de

118 MEMOIRES

France à fon mari, & le fit préférer à plusieurs Lieutenans Généraux plus anciens que lui, & qui par ce qu'ils ont paru depuis, méritoient mieux cette dignité que lui.

Ainsi l'on peut dire que de ces trois hommes destinés par leur dignité au commandement des Armées, il n'y en avoit qu'un qui en sût essective-

ment digne.

Dans la guerre qui commença en 1672. & qui dura jusqu'en 1679. les intérèts particuliers du Ministre & de la Maîtresse, ont souvent dans le choix des Généraux & des commandemens, prévalu sur l'intérêt de l'Etat.

M. le Prince qui étoit gouteux, malgré fes incommodités, n'a pas laisse de fervir quelques Campagnes pour prendre le tems de substituer M. le Duc son fils au commandement des Armées. Ce qu'il croioit pouvoir faire d'autant plus facilement, que par la mort du Maréchal de Turenne, il se voyoit sans contredit le premier Capitaine qu'eût la France.

Il se trompa pourtant; car on

DU M. DE FRUQUIERE. 119 aima mieux ne se plus servir de lui, que de donner le commandement en ches de l'Armée principale à M. le Duc, quoique M. le Prince offrit d'accompagner M. son fils à la guerre pour lui servir de conseil.

Le commandement des Armées tomba donc fur plusieurs ancients Lieutenans Généraux, devenus Maréchaux de France après la mort de M. de Turenne. Parmi ceux là il y en eut quelques-uns que leur mèrite & leur capacité firent choiss, comme les évenemens l'ont jussifié. Deux obtinrent cette dignité, & furent portés au commandement par des intérêts particuliers.

Ce fut Madame de Montespan qui fit M. de Vivonne son fiere, qui étoit Général des Galeres. Ce fut M. de Louvois, dans ce tems-là amant de Madame de Rochesort, qui fit son mari Maréchal de France, & qui voulut lui faire comman-

der des Armées.

Ces deux Généraux ne réussirent point dans les emplois dont ils surent chargés. Après l'abandon de la Sicile, Madame de Montespan MEMOIRES
ne tenta plus rien pour son frere;
& la mort de M. de Rochesort délivra M. de Louvois du soin de le
protéger.

Dans la guerre qui commença en l'année 1678. & qui finit en 1698. M. de Louvois a paru d'abord avoir eu tout le crédit dans la diftribution du commandement des Armées. Il en fit exclure M. le Maréchal de Luxembourg devenu son ennemi, pour des raisons qui ne sont pas du sujet que je traite. Il porta le Roi à mettre M. le Maréchal d'Humieres à la tête de l'Armée de Flandres, & envoia le Comte de Sourdis dans l'Electorat de Cologne.

Ces deux Généraux réuffirent mal. M. de Louvois fut contraint d'abandonner M. le Maréchal d'Humieres après la Campagne de 1689. & de revenir à M. de Luxembourg, quoique fon ennemi. Pour le Comte de Sourdis il fe compôrta fi mal dans l'Electorat de Cologne, que le Roi fut obligé de le rappeller. Cependant M. de Louvois eut le crédit de lui faire donner le commandement

pu M. DE FEUQUIERE. 121 mandement de la Guyenne, avec-

de gros appointemens.

Au commencement de l'année 1690. ce fut le crédit de M. de Louvois seul, qui fit destiner M. de la Trousse au commandement de l'Armée d'Italie. Ce Général mourut avant l'ouverture de la Campagne, & le commandement de cette Armée demeura à M. de Catinat, Licutenant Général dessiné à servir sous M. de la Trousse. Le nouveau choix de ce Général, fait par le Ministre, a été justifié par les évenemens heureux, qui ont procuré le Bâton de Maréchal de France à M. de Catinat.

Jusqu'en l'année 1691, qui fut celle de la mort de M, de Louvois, nous voyons que lui & les Maîtressesont eu presque tout le crédit aux destinations des premieres places à la réserve de celle qui fut donnée à M. le Maréchal de Noailles, que le goût seul du Roi, aidé des infinuations de Madame de Maintenon, sit nommer pour commander l'Armée de Catalogne. Ce mauvais choix ne put pas être

Vome I,

foûtenu long-tens, & il fallut envoyer M, de Vendôme, qui y redreffa les affaires du Roi, & prit Barcelonne.

M. de Louvois par sa mort, avoit laissé M, de Barbezieux son fils en sa place: il étoit jeune & avoit beaucoup d'esprit; mais son crédit ne put pas aller jusqu'à disposer des meilleures Places, comme son pere

l'avoit souvent fait.

Après la mort de M, de Luxembourg, arrivée dans les premiers jours de l'année 1695, ce fut le Roi seul qui se détermina à mettre M. le Maréchal de Villeroi à la tête de son Armée de Flandres. Ce Général en qui, comme la France ne l'a que trop senti, les parties essentielles pour un tel commandement manquoient absolument, n'y a été élevé que pour l'abaissement de la gloire des Armes du Roi, toujours victorieules julqu'à ce tems fatal. Je n'en dirai pas davantage ici. Il a pourtant duré dans le commandement des Armées, jusqu'en 1706. qu'il n'a plus été possible au Roi de l'y conserver sans achever d'exposer son Etat.

DU M. DE FEU QUIERE. 123 La mort de M. de Barbezieux arrivée dans les premiers jours de 1701. dans le tems que la révolution d'Espagne commençoit à faire éclater la guerre présente, me sournit une nouvelle époque sur la matiere de ce Chapitre.

Juqu'ici les Ministres dont le Roi s'étoit servi, avoient du mérite, & s'ils avoient procuré l'avancement de leurs amis & de leurs
créatures, c'étoit toujours avec des
mesures qui ne nuisoient pas en total au bien des affaires du Roi. Aussi
nous avons toujours vû que les Ministres & les Maîtresse ont abandonné leurs proches & leurs amis
après les avoir élevés; quand ils
ont connu qu'ils ne pouvoient les
soutenir, sans un déperissement des
affaires de leur Maître, ou de leur
Amant.

Quelque mois avant la mort de M. de Barbezieux, le crédit feul de Madame de Maintenon avoit fait donner le Contrôle général des Finances à M. de Chamillart, à qui cette Dame fit encore donner la Charge de Secretaire d'Etat dans Lij

124 MEMOIRES

la Guerre après la mort de M. de Barbezieux.

Ce Ministre des Finances & de la Guerre, également ignorant dans l'exercice de ces deux grands Emplois capitaux dans un Etat, les a exercés tous deux ensemble pour le malheur de la France, jusqu'en l'année 1708. qu'il s'est volontairement démis des Finances, après avoir ruiné le Roi & épuisé l'Etat, & s'est réservé le Secretariat de la Guerre, qu'il est aussi incapable d'exercer, qu'il l'étoit de faire les Finances, sans que jusqu'à présent le Roi paroisse faire la moindre attention à l'état auquel le réduit l'incapacité de ce Ministre.

Depuis ce nouveau Ministere il ne s'est plus trouvé de choix & de distinction de mérite de guerre. Les Promotions aux Dignités ont été aussi nombreuses que les Ministre les a jugées nécessaires point y pouvoir faire comprendre son fiere, ses gendres, ou ses créatures, Pour dire commander une Armée à M, de la Feuillade son gendre, il a fait faire au Roi assez d'Officiers

BU M. DE FEUQUIERE. 125 Généraux, afin d'y trouver un nombre fuffifant de ses Cadets pour lui obéir. Il l'a ensuite chargé du commandement de l'Armée de Piémont & de l'entreprise du Siège de Turin. Il en a couté à la Monarchie d'Espagne ses Etats en Italie, & au Roi des sommes immenses, une grande partie de sa grosse Artillerie, & plus de vingt-cinq mille hommes.

A quoi il faut encore ajoûter que ce nombre prodigieux d'Officiers Généraux, dont la plus grande partie font indignes de leur élevation, étant payés de leurs appointemens, quoiqu'ils ne fassent point de service sur la ligne, causent une

très-grande dépense au Roi.

Les intrigues différentes ont fait la plus grande partie des derniers Maréchaux de France. Ceux de Villeroi & de Bouflers, qui étoient de la promotion de 1693. & qui, comme jei Pai déjà dit, ont été maintenus dans le commandement par le goût du Roi, ont beaucoup contribué aux événemens funestes de cette guerre.

L iij

M. de Bouslers après avoir perdu l'Electorat de Cologne, Liége, la Meuse Espagnole, la Gueldre & lé Limbourg, n'a pû se foûtenir plus long-tems dans le commandement des Armées.

Le Maréchal de Villeroi a été rappellé après l'entrée des Lignes, la perte de la Bataille de Ramilly, & celle de la Flandre Espagnole.

Le Maréchal de Tallard a perdu la Bataille de Hochstet, la Baviére, & toute l'Allemagne. Sa prise seule à la Bataille de Hochstet nous en a délivrés.

Le Maréchal de Tessé a pensé perdre toute l'Espagne. Il a manqué Barcelonne, où il a abandonné une quantité prodigieuse d'artillerie, de munitions de guerre, & de bouche, à la seule nouvelle qu'il paroissoir sur les côtes de Valence une escadre Ennemie. Depuis il a été chargé du commandement de l'Armée de Dauphiné, où il a laissé former le Siége de Toulon à M. de Savoye, retirer passiblement ce Prince de devant cette Place, & lui a ensuite laissé prendre Suze, & lui a ensuite laissé prendre Suze,

DU M. DE FEUQUIERE. 129 qui dans cette conjoncture étoir pour le Roi d'une conféquence infinie. Cependant tous ces événemens malheureux, qu'il étoit aisé de détourner, ne l'ont retiré de la guerre que pour être employé dans une Négociation à Rome où il vient de réussir comme il a fait à la guerre. Il faut espérer que le Roi ne s'opiniâtrera pas davantage à lui chercher du mérite de quelque espéce qu'il foit.

M. le Maréchal de Marsin, éleyé sans aucun mérite de guerre, & par la Cabale des dévots de la Cour, n'a heureusement pour le Roi pas duré long-tems. Il avoit eu par son incapacité beaucoup de part à la fuite de la Bataille de Hochstet, après la prise du Maréchal de Tallard. Il a infiniment contribué à la pette de l'Italie, & à l'événement de Turin où il a été tué.

Il feroit trop long d'entrer dans un examen exact des mauvais choix dans les Emplois inférieurs, aufquels le Ministre & les intrigues des femmes de la Cour ont eu la principal part depuis huit années.

L iiij

Des volumes entiers ne suffiroient pas pour la décrire: je laisse ce vafte sujet aux Critiques qui voudront s'en donner la peine. Il me suffira donc de dire ici, que le peu de soin du Roi à examiner la portée de se Ministres, & celle des Généraux qu'il a employés, a mis la France en huit ans, de l'Etat le plus florissant de l'Europe, à la veille d'une décadence & d'une ruine presque entiere.

#### CHAPITRE VI.

De l'attention du Prince à élever suivant les talens, & récompenser suivant les services.

Uoique la longeur des fervices doive être mile en confidération par le Prince, je ne fçaurois pourtant approuver la maniere dont les Promotions fe font faites depuis plusieurs années, que l'on a pris pour régle certaine d'élevation le tems que l'on avoit passédans un grade inférieur. Les conséquences en font très-pernicieuses pour le service : elles dégoûtent

DU M. DE FEUQUIERE. 125 celui que ses talens pour la guerre, & ses actions distinguées n'avancent point par présérence à celui qui n'a ni volonté, ni talent. \* Nous en avons eu dans ces derniers tems trop d'exemples sunesses à l'Etat. \*

Cependant il ne faut pas que le Prince renvoye sans récompense les vieux Officiers, qui ayant bien servi dans les emplois qui leur avoient été confiés, & ne se trouvant pas assez de talens pour passer à une plus grande élévation, ne peuvent y être portés qu'au dommage du Prince. Il est de sa sagesse que les hommes qui ne se sont pas justice sur leur mérite personnel, ne puissent pas entrevoir que c'est pour leur incapacité qu'on les éloigne du service actuel des Armées, & qu'au contraire c'est pour leur marquer la satisfaction qu'on a des services qu'ils ont rendus, qu'on les récompense par des emplois qui leur procurent le repos.

## REMARQUES.

\* Les réflections à faire sur ce que contient ce Chapitre, où je parle de MEMOIRES

l'attention que le Prince doit avoir à élever suivant les talens. & récompenser suivant les services, se trouvent presque toutes dans ce qui vient d'être dit dans les Remarques sur le Chapitre précédent, où j'ai fait voir par la conduite qui a été tenue en France de mon tems, que cette maxime salutaire aux Princes pour la conservation & la gloire de leur Etat, n'y a presque point été suivie.

J'ajoûterai seulement à ce que j'ai dit, que comme dans ces derniers tems les Ministres & les Généraux ont été pris sans choix, les récompenses & les élevations ont fuivi le même mouvement du gouvernement, parce que comme je viens de le dire, il a été d'une conséquence absoluë, que le mauvais choix soit tombé sur les Subalternes, comme il étoit tombé sur ceux qui doivent donner le mouvement aux autres; & que les talens n'ayant plus été la véritable raison de l'élévation ou de la récompense, il s'en est nécessairement ensuivi, que les intérêts particuliers & les cabales

DU M. DE FEUQUIERE 131 de la Cour ont été les feuls motifs des élevations & des récompenses.

· Raison sensible de l'anéantissement de la belle gloire dans la Nation, autrefois si remplie du desir de surpasfer ses égaux par un mérite & des talens distingués.

Tous les Chapitres fuivans de mes Mémoires sur la Guerre, ne sont que pour instruire mon fils des fonctions de tous les Officiers Généraux, & du détail nécessaire pour le service des Armées. Ainsi cette matière ne mérite point de réfléxions.

# CHAPITRE VII.

Des qualités du Général.

Es principales qualités du Géné-\_ ral doivent être la fidélité & le zéle pour le service de son Prince, le courage, la fermeté d'esprit, l'expérience, la prudence, la justice & la sobriété. Son âge même doit être mis en confidération.

Un trop jeune, quelques lumiéres qu'il puisse avoir pourroit aisément se laisser emporter à quelque entreprise téméraire, tant par le 132 MEMOIRES, feu de fes pensées, & par la trop grande confiance en lui-même, que par la jeunesse bouillante & peu expérimentée, dont il pourroit se laisfer entourer, par conformité d'âge & de société de plaisse.

Ces incon éniens ne sont point à craindre d'un vieux Capitaine, pourvû que sa santé soit encore bonne. L'expérience qu'il aura acquise dans les différentes guerres, dans lefquelles il aura servi & commandé, lui sera peser mûrement les embarras dans lesquels une témérité malheureuse le jetteroit, & éviter des conseils donnés avec trop de précipitation, & par des gens de trop peu d'expérience.

Je ne dirai point en particulier quelles font ses fonctions. Le Général d'une Armée y représente fon Prince. Ainsi il est charge d'exécuter, & faire exécuter tout ce que le Prince feroit lui même y all avoit jugé à propos de commander fon

Armée en personne.

#### CHAPITRE VIII.

Des fonctions du Lieutenant Général,

Es Lieutenans Généraux ont été nultipliés depuis quelques années, à proportion que les Armées ent été plus nombreuses. Il y en a toujours trop pour les logemens, & rarement aslez dans les jours de batailles ou d'actions, au moins de ceux à qui un Général puisse confier la conduite d'une aile.

L'étendue du terrain qu'occupe une Armée en bataille, ne permetant pas au Général de pouvoir affez promptement se porter d'une alle à l'extrémité de l'autre pour remédier avec diligence à un désordre qui arriveroit, il faut de toute nécessité que ce soin regarde le Lieutenant Général qui y commande; & c'est pourcella que le choix de sa perfondance dont pas être indifférent au Prince.

Ce grade n'est subordonné qu'au seul Genéral, de qui chacun de ceux qui y sont élevés à leur tour, reçoiyent le mot, & ensuite tous les ots

MEMOTRES dres qui regardent le service de l'Armée pendant les vingt-quatre heu-

res qu'ils sont de jour.

Ensuite de quoi le Lieutenant Général de jour charge le Maréchal de Camp de jour, de la distribution du mot & de tous les autres ordres.

Il voit, quand il lui plaît, monter les Gardes, visite les Postes, & en

rend compte au Général.

Si c'est un jour de marche, il accompagne le Général, pour en recevoir tous les ordres, & les faire exécuter. S'il fort de l'Ármée un détachement confidérable, il en peut prendre le commandement, à moins que le Général, pour des raisons dont il ne doit pas l'explication, n'en ordonne autrement.

Pour quelques raisons que l'Armée prenne les armes, c'est à lui à la mettre en bataille, & il est réputé la commander jusqu'à ce qu'elle y foit, & que chacun foit obligé de fe tenir à son poste.

Si l'Armée, en se mettant en bataille pour combattre; est obligée de détacher un gros corps devant elle, qui soit indifféremment pris de ou M. DE FEUQUIERE. 135 toute l'Armée, & qui ne foit pas d'une alle entiere, il en prend le commandement, & le mene au combat.
Les autres jours, le Lieutenant

Les autres jours, le Lieutenant Général a son poste fixe sur la ligne, ordinairement suivant son ancienneté avec ses camarades, & marcheavec le corps qui lui est particuliérement subordonné, suivant le rang qu'il tient sur l'ordre de bataille,

Dans les Siéges, lorsqu'il y a plufieurs attaques, le Lieutenant Général de jour, prend pour y commander, celle qui est la plus considérable & où monte le plus gros corps de troupes. Il y demeure pendant vingt-quatre heures, après quoi il est releyé par celui qui le fuit.

Le premier jour que l'Armée s'affemble, & que le Général est au Camp, c'est le plus ancien Lieutenant Général qui prend jour; ainst de suite jusqu'au dernier jour de la Campagne, à la réserve du tems des Siéges, où l'ouverture de la tranchée se fait toujours par le plus ancien Lieutenant Général, que les autres suivent par leur ancienneté.

136 MEMOIRES

Les Patentes des Lieutenans Généraux s'appellent Pouvoirs. Un feul fuffit pour toute la vie; mais il leurfaut chaque Campagne une Lettre du Prince, qu'on appelle de service, adressant au Général, sous lequel ils doivent servir, sans quoi ils ne seroient pas reconnus.

Comme à la fin de chaque Campagne, l'ordre est que le Général, à la féparation de l'Armée, leur remette une seconde Lettre du Prince, qu'on appelle de remerciement,

Le Roi entretient au Lieutenant Général en Campagne deux Aides de Camp, pour porter ses ordres, & une Compagnie de trente Gardes à cheval. Sa garde d'Infanterie est d'un Lieutenant & de trente hommes.

Ses appointemens comme Lieutenant Général, font de mille livres par mois & de cinquante rations. Il est outre cela payé de la folde de sa Compagnie de Gardes qui monte à....par mois, non compris le pain, dont on lui fournit trente rations par jours pour ses Gardes.

CHAPITRE

#### CHAPITRE IX.

Des fonctions du Maréchal de Camp.

Les Maréchaux de Camp ont aussi été multipliés dans les Armées; mais avec plus de raison que les Lieutenans Généraux ausquels ils sont subordonnés, parce que c'est sur eux que tombe presque toute la fatigue & le détail du service de l'Armée. Ils observent entr'eux le même ordre que les Lieutenans Généraux.

Leurs fonctions sont de se trouver à l'heure de l'ordre, & de le recevoir du Lieutenant Général de jour, après quoi ils se retirent du lieu où l'ordre a été donné, pour le distribuer en détail au Major Général pour l'Infanterie; au Maréchal des Logis de la Cavalerie pour la Cavalerie; au Major Général des Dragons pour les Dragons; au Major de l'Artillerie pour l'Artillerie; au Préposé du Général des Vivres, pour ce qui les peut regarder; au Prévôt de l'Armée, & au Capitaine des Guides pout ce qui les concerne.

Tome I. N

138 Memoires Enfin, c'est le Maréchal de Camp

Enfin, c'est le Maréchal de Camp qui distribue le premier l'ordre en détail.

Quand l'Àrmée séjourne, c'est au Maréchal de Camp à faire monter

Maréchal de Camp à faire monter les Gardes, à les aller visiter ensuite, & puis à en venir rendre compte.

Quand l'Armée marche, il part à la tête des Gardes & du campement. En arrivant sur le terrain où l'Armée doit camper, il marque au Maréchal des Logis de l'Armée le terrain qu'elle doit occuper, au Maréchal des Logis de la Cavalerie la droite & la gauche, & au Major Général le terrain de l'Infanterie, ensuite au Maréchal des Logis de l'Armée, le village qu'il destine pour le quartier Général, qui est pourtant toujours celui que le Général lui a ordonné de faire marquer, afin que le Maréchal des Logis y envoye les Fouriers. après quoi laissant le campement avec les Officiers de détail que je viens de nommer, il s'avance avec toutes les Gardes; il poste celles de Cavalerie à une plus grande distance du Camp, pour le premier jour, qu'elles ne le sont les jours suivans.

DU M. DE EEUQUIERE. 139 parce qu'il laisse assec de terrain entre elles & le Camp, pour faire fourager l'Armée. Ce premier jour, entre les Gardes & le Camp, il poste aussi, on envoye poster de l'Infanterie pour couvrir le Camp, & demeurer auprès des Gardes, jusqu'à ce qu'il juge qu'elles soient tranquilles; après quoi il va au-devant du Général pour lui rendre compte de son Camp. Ensin c'est sur lu que roule toute la peine, & tout le détail du service de l'Armée.

Dans les féjours de l'Armée, c'est le Maréchal de Camp de jour qui est chargé de faire les fourages, & d'en aller d'avance poster les Escortes, après quoi il envoye avertir les Fourageurs de venir dans l'ordre qui leur a été prescrit, & comme il fera plus expressement dit, lorsque nous traiterons des sourages.

Dans les Siéges, il a la feconde attaque, lorsqu'il y en a deux séparées. Quand il n'y en a qu'une, il prend, de la droite ou de la gauche de l'attaque, celle que le Lieutenant Général n'a pas choisse.

Lorsque l'Aarmée prend les Armes M ij 140 MEMOIRES il foulage le Lieutenant Général de qui il exécute les ordres. Si l'Armée marche pour combattre, fon poste est à la tête des Gardes, jusqu'à ce que l'on foit assez près de l'Ennemi, pour les faire rentrer, après quoi il se retire à son poste naturel.

Il est Officier Général; c'est un Brevet que le Roi lui donne, quand il le fait Maréchal de Camp, après quoi il ne lui faut qu'une lettre de service pour être reconnu.

Enfin il commande conjointement ou séparément du Lieutenant Général, les Troupes que l'on détache de l'Armée pour quelque action.

Le Roi lui entretient en Campagne un Aide de Camp, pour porter fes ordres, & des Gardes à cheval. Sa garde d'Infanterie est d'un Sergent & de quinze hommes. Ses appointemens comme Maréchal de Camp font de cinq cens livres par mois & vingt rations par jour les Gardes vingt rations par jour.

#### CHAPITRE X.

Des fonctions des Aides de Camp.

Utrefois les Aides de Camp avoient des fonctions & même des commandemens. C'étoit des Officiers d'expérience, & des Porteurs d'ordre, en qui les Officiers Généraux, sous lesquels ils ser voient, avoient confiance; ils avoient des Brevets du Roi.

A present, & cela n'en est pas mieux, ce ne sont que des jeunes gens sans aucune expérience, souvent incapables de rendre un ordre, comme il leur a été ordonné, & presque toujours de rendre un bon compte à leur Général, de ce qu'il les aura chargés de voir.

Il n'y a que le Général & les Officiers Généraux auprès desquels le Prince entretient & paye des Aides de Camp.

Leurs appointemens sont de trois cens livres par mois & de quinze rations.

#### CHAPITRE XI.

Des fonctions des Brigadiers.

Es Brigadiers ne sont Officiers Généraux que dans leurs corps, c'est-à-dire, qu'ils n'ont de commandement particulier, que sur un certain nombre de troupes du corps dont ils sont, soit de Cavalerie, d'Infanterie ou de Dragons.

Ils commandent aux Colonels, & obeiisent aux Officiers Généraux de l'Armée: ils n'ont point d'Aides de Camp, pour porter leurs ordres, mais bien un Major de Brigade, qui fait exécuter les ordres du Brigadier, dans l'étenduë seulement de fa Brigade. Il est chargé du détail de son service.

Les Brigadiers ne laissent pas d'avoir jour entre eux pour aider le Maréchal de Camp Joit à posser des Gardes du Corps dont ils sont, le jour que l'Armée arrive dans un nouveau Camp, soit pour les visster les autres jours.

Il n'entre à l'ordre que les Brigadiers qui entrent de jour, pour la pou M. DE FEUQUIERE. 143 promptitude du service seulement; & ils n'entrent point dans les Conseils, n'ayant point de voix pour opiner.

Je ne ferai point de Chapitre particuliers des Majors de Brigade. Il fuffit de dire qu'ils font feulement comme Majors de plufieurs Corps, pour rendre le fervice plus prompt.

Les appointemens des Brigadiers font de cinq cens livres par mois de quarante cinq jours, & de vingt ra-

tions.

Les appointemens de Majors de Brigades d'Infanterie sont de trois cens livres par mois de quarantecinq jours, & de quinze rations.

Ceux des Majors de Brigade de Cavalerie font de cent cinquante livres par mois de quarante-cinq jours,

& de quinze rations.

### CHAPITRE XII.

Des fonctions du Maréchal des Logis de l'Armée.

E Maréchal de Logis de l'Armée est feul avec ce caractére. Il travaille sous le Général feul aux MEMOIRE marches de l'Armée; & la veille de fa marche, à l'ordre, il donne à chaque Officier Général qui a une colonne à conduire, la copie de ce qui le regarde, & aux Officiers Généraux qui entrent de jour, une copie de tout l'ordre qui se donne ce jourlà, afin qu'ils soient en état de faire exécuter tout ce qui a été ordonné par le Général.

Il marche au campement avec le Maréchal de Camp. Il distribue au Major Général, & au Maréchal des Logis de la Cavalerie, le terrain que le Maréchal de Camp a marqué pour être occupé par l'Armée. Il fait marquer par les Fouriers le quartic Général & les autres quartiers.

Il visite les abords du Camp, reconnoît le pais, & s'en fait exactement informer par les gens du pais même. Sur le compte qu'il en rend au Général, il en reçoit les ordres pour faire les marches de la manière dont le Général médité de les faire.

C'est lui qui d'stribue de signe tous les ordres pour les quartiers de fourages. C'est lui qui remet à chacun des Officiers Généraux une

DU M. DE FEUQUIERE. 145 une copie de l'ordre de bataille. Enfin, quoiqu'il n'ait point d'autorité fur les Troupes, comme il est continuellement auprès du Générale, qu'il ne reçoit les ordres que de lui, & qu'il faut de nécessité qu'il ait le secret des mouvemens de l'Armée, il ne laisse pas d'avoir beaucoup de considération, principalement quand il est entendu.

Le Roi entretient auprès de lui deux Fouriers. Les Maréchaux des Logis de l'Armée sont en titre d'office, & ont des provisions. Ils ont des gages sixes, outre cela une paye particuliere par mois, quand ils servent.

La paye du fervice est de quatre cens livres par mois de quarantecinq jours, & celle des Fouriers de cent livres par mois aussi de quarante-cinq jours. Il a vingt rations par jour & deux rations pour chacun de ses deux Fouriers.



Tome I.

#### CHAPITRE XIIL

Des fonctions du Major Général de l'Infanterie.

Et Officier fait le détail du service de toute l'Infanterie de l'Armée avec les Majors des Brigades.

Il est à l'ordre, il le reçoit du Maréchal de Camp de jour, il le distribue à tous les Majors de Brigades. Il est aux Gardes le matin, il les visite à la parade; il peut, s'il en avoit le tems, les visiter à leur poste: il accompagne & suit toujours le Général, & de qui il reçoit directement des ordres, en l'absencé des Ossiciers Généraux de jour. Il ordonne tous les Détachemens tirés de l'Infanterie, & les voit partir, s'il en a le tems, sinon il commet ce soin à ses Aides.

Les jours de marche, il fuit le Maréchal de Camp avec le campement, & distribue par Brigades le terrain de l'Infanterie. Il rend compte au Général, & aux Officiers Généraux de jour, de tous les postes

DU M. DE FEUQUIERE. 147 d'Infanterie, dont il leur donne un état par écrit.

Un jour de bataille il voit mettre l'Infanterie en bataille, & puis il se tient auprès du Général pour en recevoir les ordres qui regardent ce Corps.

Dans un Siége, il reçoit la Garde de tranchée, lorsqu'elle vient au lieu de la Parade; la visite pour voir se

elle est en état.

Il donne & figne tous les ordres pour les Partis d'Infanterie qui vont à la guerre. C'est lui enfin qui est chargé de faire faire le service à toute l'Infanterie.

Il a pour cet effet toujours chez lui une ordonnance, pour distribuer les ordres qu'il a à envoyer de la part du Général.

A présent que les Armées sont fort nombreuses, on lui donne pour le foulager dans ses fonctions un ou deux Aides-Majors Généraux.

' Ce n'est que de notre tems qu'on a établi les Majors Généraux d'Infanterie; & cet établissement est fort utile pour le service. Il est couché sur l'Etat de l'Armée, & le Prince lui donne un Brevet.

Ses appointemens font de .... par mois & vingt rations, & pour fes deux Fouriers, chacun deux rations.

## CHAPITRE XIV.

Des fonctions du Maréchal des Logis de la Cavalerie, & du Major Général des Dragons.

Ans entrer dans des redites, il fuffira de faire sçavoir que les fonctions de ces deux Officiers dans leurs Corps, sont les mêmes que celles du Major Général de l'Infanterie, à l'exception seulement que ceux-ci, comme il y a dans chaque Armée un Commandant de la Cavalerie & un de Dragons, parce qu'il y a des Généraux nés de ces deux Gorps, doivent rendre compte à ces Commandans de ce qui se Major Général n'avoit point à faire par devoir, depuis la suppression de la charge de Colonel Général de l'In-

DU M. DE FEUQUIERE. 149 fanteric. Mais il y seroit aujourd'hui obligé depuis le rétablissement de cette charge, dont le Titulaire est Général né de ce Corps. Il y seroit même obligé, si le Prince en nommoit un chaque année dans chaque Armée; ce qui ne laisseroit pas d'être fort utile pour le service.

Il y a cependant une espece de subordination du Major Général de Dragons, au Maréchal des Logis de la Cavalerie : c'est que comme il ne sort guéres de Cavalerie sans Dragons, il prend en ce cas le détail du Maréchal des Logis de la Cavalerie pour ce qui regarde son Corps, dont il fait ensuite le détail particulier, avec les Majors de Brigades de Dragons. Comme cet établissement de Major Général de Dragons est nouveau, il n'est pas couché fur l'Etat de l'Armée, & n'a de paye que celle de Major de Brigade.

Il y a des Maréchaux des Logis de la Cavalerie en titre d'office qui ont des gages fixes, & outre cela une paye particulière par mois quand ils fervent.

Il y a auffi des Maréchaux des Logis de la Cavalerie qui ne font qu'en commission. Ils ont entr'eux une ordonnance de leurs Corps pour la promptitude du service.

Les appointemens du Maréchal des Logis de Cavalerie font de cinq cens cinquante livres par mois de quarante-cinq jours, & vingt rations pour lui, & deux pour chacum

de ses deux Fouriers.

## CHAPITRE XV.

Des fonctions du Commandant de l'Artillerie.

Ses fonctions font de commander toute l'Artillerie de l'Armée. Il a un état particulier d'Officiers, comme de Lieutenans d'Artillerie de Commissaires Provinciaux', & de commissaires espéces d'Officiers qui composent ce Corps.

Tout ce qui regarde cet article, fe trouve fort bien écrit dans un Traité de l'Artillerie, fait par Mi de S. Remi, auquel on n'a qu'à avoir

recours.

DU M. DE FEUQUIERE. 151

Ce Commandant d'Artillerie reçoit les ordres directement du Général, pour les choses qui sont encore secretes ; & tous les jours en particulier par son Major, de l'Officier Général de jour, pour les mouvemens particuliers qui concernent PArtillerie, soit pour des distributions de munitions de guerre, des outils dont on peut avoir besoin, des Brigades particulieres d'Artillerie qui sont commandées, soit pour de légeres expéditions ; ou pour affurer des fourages; enfin pour tout ce qui regarde le fervice en détail. Son poste, les jours de marche, est à la tête du Corps destiné au service de l'Artillerie, où il donne tous les ordres qui peuvent regarder la fûreté & la diligence de fa marche.

Les jours de bataille, il distribue fon Artillerie sur la ligne, suivant les ordres qu'il a reçus du Général, ou qu'il reçoit des Officiers Généraux, & se tient où sa présence est la plus nécessaire.

Dans les Siéges il fait, lors du dessein du Siége, l'état de tout ce

152 MEMOIRES qui regarde l'Artillerie, avec le Général. Le Siége formé, c'est à lui que le Général & les Officiers Généraux de jour s'adressent pour tout ce qui regarde l'Artillerie.

Il reconnoît les lieux, où l'on destine de faire des batteries, en ordonne le travail, & les visites. Tout le reste se trouve sort bien. écrit dans le Traité du sieur de S. Remi.

Les Pontons étant de l'Artillerie, c'est à son Commandant à qui le Général s'adresse pour la constru-

etion des ponts.

Depuis quelques années le Roi a mis en titre d'office toutes les Charges de l'Artillerie. Ils ont pour cela des gages à proportion de leur finance, & lorsqu'ils servent, ils ont encore par mois la même folde qu'ils avoient avant ce nouvel établissement, & le même nombre de ration de pain , lequel fe distribue à la proportion de cinquante ration pour chaque mille livres de l'état d'appointement des Officiers de ce Corps pour folde de Campagne.

## CHAPITRE XVI.

Des fonctions du Commandant de la Cavalerie.

I L y a dans la Cavalerie trois Officiers Généraux nés, qui sont le Colonel Général, le Mestre de Camp Général, & le Commissaire Général. Ces trois Officiers Généraux sont ordinairement distribués pour le commandement de la Cavalerie, chacun dans une Armée différente: & lorqu'il y a plus d'Armées, le Prince nomme ordinairement le plus ancien Brigadier de Cette Armée, pour commander la Cavalerie.

Les honneurs qui sont rendus par la Cavalerie à leurs Officiers Généraux, sont sans proportion à ceux qui se rendent aux simples Com-

mandans.

En général, on dira feulement que leurs fonctions sont égales ; c'est-à-dire, qu'ils se peuvent mettre à la tête des Corps de Cavalerie, quand il leur plaît, soit pour combattre, foit dans d'autres occafions. Ils commandent à tous les Brigadiers de leurs Corps, ils visitent les Gardes avant qu'elles montent ils les visitent montées, ils voyent partir, s'ils veulent tous les détachemens de Cavalerie qui fortent de l'Armée ; enfin le Maréchal de la Cavalerie leur rend compte de tous les ordres qu'il reçoit du Général, ou des Officiers Généraux, sans pourtant que ce compte interrompe la célérité du service.

· Les Officiers de Cavalerie qui fortent pour aller à la guerre, vont leur rendre compte de ce qui leur est ordonné, après qu'ils ont reçu l'ordre de ce qu'ils ont à faire, quand ce n'est pas par eux que passe cet ordre; & à leur retour, après qu'ils ont rendu compte au Général, ils doivent aussi le venir rendre au Commandant de la Cavalerie.

Les Officiers Généraux nés de la Cavalerie étant en titre d'Office ont des gages réglés, & outre cela des appointemens par mois pendant qu'ils servent, qui sont de six cens livres par mois de quarante - cinq jours, & trente rations par jour.

#### CHAPITRE XVII.

Des fonctions du Commandant des . Dragons.

En'est que de notre tems qu'on a fait un Corps particulier des Dragons, & qu'on leur a donné un

Etat général.

Il y a un Colonel Général, & un Mestre de Camp Général qui sont, comme dans la Cavalerie, ordinairement séparés, & distribués dans les deux principales Armées ; ils se font rendre compte par leur Corps, par leurs Gardes, & prétendent pourles autres honneurs, les mêmes déférences que les Officiers Généraux de Cavalerie. Dans les autres Armées, c'est le plus ancien Brigadier qui en fait la fonction, pourtant fans appointemens particuliers, n'étant pas couché fur l'Etat général de l'Armée, comme le Commandant de la Cavalerie.

Comme cet établissement est nouveau, les fonctions n'en sont pas 356 MEMOIRES confidérables ; ces Commandans ayant un Major Général, se font rendre compte de ce qui se passe dans leurs Corps. Mais comme il est rare que l'on fasse marcher pour une occasion un corps considérable de Dragons seul, ces Commandans, pour ne pas déroger à leurs prétentions qu'ils voudroient établir, ne marche presque jamais, parce qu'ils se trouveroient subordonnés à l'Officier qui commanderoit le Corps de la Cavalerie : ainsi ils demeurent presque toujours auprès de la personne du Général, & n'ont guéres que des fonctions de détail.

### CHAPITRE XVIII.

Des fonctions des Directeurs Généraux de l'Infanterie & de la Cavalerie, & des Inspecteurs.

Omme ces emplois font de nouvelle inflitution, ils n'ont aucune fonction d'autorité dans les Armées. Ceux qui les exercent, y ont cependant un fort grand crédit, à cause de la relation directe qu'ils DU M. DE FEU QUIER F. 157 ont avec le Ministre de la Guerre, auquel ils rendent compte généralement de tout ce qui se passe. Dans les Armées, ils décident toutes les difficultés qui arrivent entre les Officiers particuliers pour des cas de discipline & d'intérêt. Ils ont aussi autorité particuliere sur la qualité du Soldat, sur son armement & son habillement , & sur la discipline, en ce cas pourtant n'ayant aucune autorité pour ordonner.

Ils font, avec la petmission du Général, des revûes des Corps en particulier, & en rendent compte au Général & à la Cour. Ils représentent les besoins de leurs Corps tant au Général, qu'au Ministre hors des Armées. Le Prince leur assigne des départemens pour y visiter les Troupes, tant à la fin de la Campagne, qu'un peu avant son

ouverture.

La premiere visité est pour prendre en particulier un Etat des Régimens qui sont , ou qui vont entrer en quartier d'Hyver , & en représenter les besoins à la Cour.

La seconde visite, est pour aller

158 MEMOIRES
voir il chaque Officier a fait son devoir pendant le quartier d'Hyver,
pour le rétablissement de sa Troupe,
dont ils rendent aussi compte à la
Cour.

C'est sur leurs ordres que se diftribuent les masses particulieres des Régimens, & les autres deniers ac-

cordés par le Prince.

Ils ont sous eux des Inspecteurs Généraux pour les soulager dans leurs fonctions, qui souvent seroient trop étendues, pour être exactement remplies par une seule personne.

Enfin comme ils font, à proprement parlet, les hommes du Prince & de fon Ministre; quoiqu'ils ne puissent pas faire beaucoup de bien, ils peuvent faire beaucoup de mal, & ont un fort grand crédit par cette raison.

Leurs appointemens font forts, à cause des fréquentes & longues courses qu'ils sont obligés de faire di-ligemment. Depuis quelque tems on n'a pas remplacé les Directeurs Généraux qui sont morts, parce que leurs appointemens sont le

double de ceux des Inspecteurs.

Cet établissement a été imaginé par le Ministre de la Guerre, qui a voulu avoir des gens à lui dans tous les Corps d'Infanterie & de Cavalerie; dans le premier, fous prétexte qu'il n'y avoit plus d'Officier Général né pour l'Infanterie, depuis la suppression de la charge de Colonel Général; dans le second, parce que les Officiers Généraux de la Cavalerie étant en titre d'Office, & fouvent gens d'une grande distinction, le Ministre a cru que son crédit seroit plus grand, quand des gens à simple brevet & destituables à sa volonté, seroient chargés de la discipline & du bon état de ce Corps, que d'avoir affaire à des gens aussi considérables, que l'ont toujours été les Officiers Généraux nés de la Cavalerie. Le service du Prince n'en seroit peut-être pas moins bien fait, s'ils faisoient leur charge.



### CHAPITRE XIX.

Des fonctions de l'Intendant de l' Armée.

'Intendant de l'Armée est ordinairement Maître des Requêtes. Il est même mieux qu'il le soit, qu'un simple Commissaire Ordonnateur, comme cela s'est souvent vû, & se voit même encore. La raison en est que ce Maître des Requêtes est Intendant de Justice, Police & Finances, & que le Commissaire Ordonnateur ne l'est presque jamais, à cause qu'il n'a pas les grades pour exercer la justice.

Il est même encore mieux qu'il foit en particulier Intendant de la Province la plus voisine de l'Armée, parce que, comme c'est de cette Province que se tirent les plus prompts secours pour l'Armée, quand il est Intendant de cette Province, tous les secours sout toujours plus prompts, par les justes mesures qu'il prend, & qu'il est en état de faire exécuter, au lieu que quand DU M. DE FEUQUIERE. 161 quand cela n'est pas, il est fort aisé que les intérêts particuliers prévalent, & que le service en souffre par des retardemens qui pourroient être dangereux.

L'Intendant a le secret de la Cour, comme le Général, de qui il reçoit les ordres, pour tout ce qui regarde ses sonctions, par rapport à l'Armée. Il a le détail de toutes les distributions d'argent & de subsistances, à l'exception de celles qui regardent l'Artillerie, dont le Commandant a un Trésorier & un Contrôleur pour ce qui regarde le courant de l'Artillerie; car pour les dépenses extraordinaires, elles se prennent sur le trésor de l'Armée, par les ordres du Général, & sur les ordres de l'Intendant.

L'Intendant a fous lui un nombre de Commilfaires à qui il diffribue le détail de tout ce qui le regarde, comme les Hôpitaux, les inventaires des grains qui fe font dans les lieux autour de. l'Armée, les autres fubfiftances, le pain, la viande, les revûes des Troupes, la conduite des convois qui fe font par des voitures,

Tome I.

outre celles qui font destinées pour le fervice journalier de l'Armée, les réparations; les distributions extraordinaires: & autres choses qui le regardent. Lorqu'il est habile, i est d'un fort grand soulagement au Général, qui setrouve débarrassé par lui d'une infinité de soins dont il seroit accablé, Voilà en général ce qui se peut dire des sonctions d'un Intendant. Il a par jour cinquante rations de pain.

## CHAPITRE XX.

Des fonctions des Commissaires des Guerres.

Torque nous avons parlé des fonctions de l'Intendant, nous avons dit preque tout ce qui regarde les Commissiers des guerres dans les Armées. Nous ajoûterons feulement, que ce sont eux qui sont chargés de faire les revûes des Troupes, qu'ils comptent homme par homme par compagnie, & c'est sur les Etats signés d'eux, qu'elles sont payées. Du reste, ils sont, comme je l'ai

dit, destinés par l'Intendant à veiller à l'exécution sidéle de tout ce

qui est ordonné.

Voilà à peu près ce qui regarde les Commissires des guerres dans les Armées. Ceux qui sont dans les départemens, ou sur la frontière, ou dans les Provinces, se nomment Commissires - Ordonnateurs. Ils le font quelquefois en ches, quelquefois subordonnés en Intendant:

Ceux qui sont Ordonnateurs en chef, sont toutes les sonctions d'un Intendant, pour la Police & les Finances, mais non pas pour la Justice, à moins qu'ils ne soient gradués; leurs appointemens sont moindres

que ceux d'un Intendant.

Ceux qui font Ordonnateurs subordonnés à un Intendant, reçoivent les ordres en général, lui rendent compte, & ne sont à proprement parler, que pour soulager l'Intendant', & faire ce qui est du fervice dans les lieux éloignés de la résidence de l'Intendant.

Les Commissaires qui sont départis dans les Places, ou nommés à la suite des Régimens, ou des Corps 164 MEMOIRES
de la Maison du Prince, ou à la suite de Messieurs les Maréchaux de
France, sont chargés, dans les lieux
où ils sont, de tout ce qui regarde
la Police; en cela, comme les Intendans mêmes, toujours avec subordination au Général de l'Armée,
aux Généraux destinés aux commandemens des Provinces, aux Gouverneurs des Places, sans la connoisfance ou l'ordre desquels ils ne peuyent rien exécuter de leur ches.

Depuis quelques années les Commissires des guerres ont tous été créés en titre d'office. Ils ont des gages à proportion de leur sinance; & quand ils servent, ils ont outre ces gages, cent soixante & quinze livres par mois de trente jours, & ceux qui sont à la suite des Armées ont dix rations de pain par jour.

# CHAPITRE XXI.

Des fonctions du Général des Vivres.

Omme il est certain qu'une Ar-

Omme il est certain qu'une Armée sans pain ne se peut tenir ensemble, la principale attention du

DU M. DE FEUQUIERE. 165 Prince lorsqu'il veut faire la guerre, est de pourvoir à ce que les hommes qu'il a assemblés, ayent une subsistance journaliere & réglée.

Je ne dirai point ici ce qui' regarde le ministere de la guerre, par rapport au Général des Vivres, avant l'ouverture de la Campagne, mais feulement ce qui regarde ce Général des Vivres pendant la Campa-

gne.

Il a fous lui une grande quantité de Commis & de Boulangers. Les Commis font distribués, les uns pour veiller à la bonne fabrique du pain , les autres à l'amas des farinès dans les lieux où il lui a été ordonné d'en avoir, les autres à la conduite & aux soins des chevaux & des caissons. Il a fa caisse & son parc, où il a tous ses Ouvriers qui lui sont nécessaires.

Il eff en rontinuelle relation avec le Général & l'Intendant de qui il reçoit les ordres, pour les lieux où il doit le préparer à faire des amas de farines, fa cuisson, & ensuite sa distribution. Il doit toujours faire la fourniture d'ayance, au moins 166 Memoires pour quatre jours. Enfin, puisque c'est lui qui fait vivre, c'est à lui à être dans une continuelle prévoyance. Elle est même capitale en lui, en cas de faute qui feroit reconnue malicieuse.

## CHAPITRE XXII.

Des fonctions du Prévôt de l'Armée.

E nom de cet Officier s'expli-L que affez fur fes fonctions. Outre celles qui lui font communes avec les Prévôts du Royaume, il est chargé de tous les ordres de punitions qui lui font donnés par le Général, soit de bouche, soit en exé-

cution des bans faits.

Du reste, il est chargé de la discipline & de l'ordre parmi les Marchands, fuivans le quartier général, tant dans les marches que dans les Camps; & pour ce qui regarde les Marchands Vivandiers particuliers des Régimens qui ne campent point au quartier général, ils sont sous la discipline du Major & du Prévôt particulier du Régiment auquel ils font attachés.

DU M. DE FEUQUIERE. 167
11 a, comme tous les autres Prévôts, fa Compagnie, fes Lieutenans
& Exempts, & fon Exécuteurs. Ils
campent au quartier général, à portée des lieux destinés pour les Marchands & pour les marchés afin d'y
maintenit l'ordre & la discipline.

Il se promene avec ses Archersautour du Camp, afin d'y conserver la sûreté pour l'abord de ceux qui y apportent des marchandises ou substituaces. Il arrête tous ceux qu'il trouvent en saute, soit par rapport à la sûreté publique, soit en infraction de quelques bans saits. Il rend compte au Général de ceux qu'il a arrêtés, & prend son ordre pour le châtiment.

Il a par jour dix-huit rations de pain, non compris le pain de sa Compagnie.

Compagnic.

## CHAPITRE XXIII.

Des fonctions du Capitaine des Guides.

A connoissance du païs, & l'intelligence sont les principales parties de cet Officier. Il demeure 168 MEMOIRES

toujours auprès de la personne du Général. Il se pourvoit de Guides & de gens qui connoissent le pays, & en donne premiérement à tous les Officiers Généraux qui lui en demandent, ensuite à tous ceux qui fortent de l'Armée, soit pour aller à la guerre, soit pour des escortes, soit pour des convois. Son intelligence lui sert à choisir des gens dans les lieux circonvoisses de l'Armée, afin de les donner à propos pour les divers besoins que l'on en a.

Il accompagne le Maréchal des Logis de l'Armée, lorsqu'il va préparer ou reconnoître des marches, afin d'être en état de distribuer ses Guides pour chaque colonne., & suivant les lieux qu'ils connoissent.

Les converlations fréquentes & particulières qu'il doit avoir avec les Guides qu'il defline pour châque colonne, les jours de mareire l'informent beaucoup pour s'acquetir la connoiffance exaête des pays par lefquels ils doivent paffer, & dont, le compte qu'il rend peut faire donner une disposition particulière à la marche. Et quand il est homme d'efprit,

DU M. DE FEUQUIERE. 169 prit, il s'applique à gagner dans le nombre de fes Guides, des gens affurés pour fervir d'Espions; ce qu'il doit faire avec beaucoup de dextérité & d'adresse, en ne conversant jamais avec les Guides que séparément, afin que ceux qui sont propres à ce perilleux métier d'Espion, ne soient point décelés dans les suites par les autres Guides, lorsqu'en changeant de Camp, on renvoye ceux qui sont devenus inutiles, pour en prendre d'autres, voisins des lieux où l'on est.

Comme il fournit des guides à pied ou à cheval, fuivant qu'ils lui font demandés, on a foin de lui donner le moyen d'entretenir quelques chevaux, & on lui en procure

des lieux voisins.

On pourvoit à la subsistance de ses Guides de toutes les sois que le Général monte à cheval, il doit l'accompagner avec quelqu'un de ses Guides, connoissant le pays du côte où va le Général, asin d'être toujours en état de lui produire des gens qui l'instruient exactement de ce qu'il veut sçavoir.

Tome I.

170 MEMOIRES

Il doit rendre compte au Général de tout ce qu'il apprend par les conversations particulières qu'il a avec les gens & les guides du pays & du progrès qu'il a fait à former des Espions.

Il faut qu'il soit doux & insinuant avec les gens du pays qu'il est obligé de pratiquer, afin de se rendre utile

au Général.

Il est couché sur l'Etat général de l'Armée pour ses appointemens par mois & son pain. Ses appointemens par mois de quarante-cinq jours, sont de deux cens livres, & six rations par jour.

## CHAPITRE XXIV.

Des fonctions du Vaguemestre, ou Conducteur des Equipages.

Les fonctions du Vaguemestre Général de l'Armée; sont d'accompagner le Maréchal des Logis de l'Armée, lorsqu'il va reconnoitre les marches, de visiter les chemins ou route qu'on destine pour la marche des Equipages; de les faire acDU M. DE FEUQUIERE. 171
commoder & élargir par les Pionniers, de prendre les mêmes foins
pour les abords du Camp, lorsque
l'Armée séjourne, soit pour les convois ou voitures qui y viennent, soit
pour les Fourageurs, & pour les jours
de marche.

C'est à lui à mettre en ordre de marche tous les bagages, à commencer par le trésor, & ensuite le bagage du Général, puis chacun à son rang, & dans la colonne où il doit marcher.

Il doit avoir à la tête de sa marche, des Guides & des Pionniers pour travailler aux endroits qu'il faudra élargir ou accommoder, & veiller à ce que tous les bagages arrivent au Camp dans l'ordre qu'ils sont partis, sans souffiri que dans la marche cet ordre soit en aucune maniére interrompu, ni que les colonnes de Brigades se mêlent avec celles des Troupes.

\* Le reste de ce qui regarde cet Officiers public se trouvant en détail dans le receuil des Ordonnances, il est inutile que j'en parle ici.\*

Il est couché sur l'Etat général de

l'Armée pour ses appointemens par mois & son pain; ses appointemens sont de deux cens livres par mois de quarante-cinq jours, & de dix rations par jour.

### CHAPITRE XXV.

De la discipline Militaire.

D'U maintien & de l'exacte obfervation de la discipline Militaire dépend la conservation de l'Armée, celle du pays, & le succés

des entreprises.

Le Prince pourvoit à la discipline & régle les devoirs de tout ceux qui composent son Armée par de sages Ordonnances, & c'est au Général particuliérement à qui il commet le soin de l'observation de ces Ordonnances. Pour peu que ce Général se relâche, il est à craindre du'il ne tombe dans de grands inconvéniens. Sans la subordination du petit au grand, nulle obéssignee. Sans obéssignee, nulle exécution.

Toutes les Ordonnances Militaires sont imprimées : elles sont sages. DU M. DE FEUQUIERE. 173 La négligence des moindres de leurs articles est toujours séverement punie. C'est ce qui doit faire comprendre que les Princes ont eu de justes raisons d'en craindre le relâchement, même dans les moindres choses. L'homme toujours porté à se soustraire à ses devoirs, doit être tenu principalement dans la guerre, par la crainte d'un châtiment sévére de la moindre saute.

Il est inutile de s'étendre ici, & d'entrer dans un plus long détail, les Ordonnances ayant tout prévû; les ne doivent être ignorées de personne, pour peu qu'on veuille se rendre capable d'obéir & de com-

mander.

# REMARQUES

sur ce Chapitre.

L'EXACTE observation de la discipline Militaire est un moyen sans lequel une guerre ne peut être longtems ni faite, ni soutenuë. Cette vérité est si constante, qu'elle ne peut être contredite par aucun homme véritablement homme de guerte, & qu'elle prouve & fait sentir la 74 MEMOTRES

décadence des Etats les plus floriffans, au moment que la discipline Militaire y a été trop négligée ou perduë.

Il est à souhaiter que la France ne serve point d'un nouvel exemple; qui justifié ce que j'avance. Depuis le commencement de cette guerre que le Royaume soutient contre toutes les Pussances de l'Europe, la discipline Militaire s'y trouve tellement négligée, & comme anéantie dans les Armées, que nous en devons tout craindre pour les fuites. J'en trouve la ration dans l'inca-

J'en trouve la raifon dans l'incapacité du Ministre de la guerre, dans
le mauvais choix des Généraux &
des Officiers subalternes, & dans le
manque d'exactitude à payer réguliérement les Troupes. Car comment le Ministre qui ne connoît pas
par son expérience, qu'elles sont les
suites dangereuses du relâchement
de la discipline, peut-il penser à son
observation exacte, en ne donnant
point aux Troupes de prétexte de
relâchement, par le manque de régularité dans le payement de leur
solde? Et pourquoi l'Officier subal-

DU M. DE FEUQUIERE. 175 terne ignorant, parce qu'il a été trop tôt élevé, voyant que fon Général ne le force point à fçavoir le devoir de fon emploi, & qu'il est lui-même incapable de commandement, ne se négligeroit-il pas sur l'observation de la discipline Militaire envers son Soldat, puisqu'il voit que la négligence vient des premieres têtes?

Tous ces relâchemens de la discipline Militaire couteront bien du tems & bien de l'application pour fon rétablissement, lorsque le Ciel voudra donner à la France un Ministre capable & appliqué au bien du service de son Maître, & des Officiers fermes & rigides, pour faire exactement observer la discipline Militaire.

### CHAPITRE XXVI.

Des Troupes qui composent les Armées.

Es Armées font présentement composées d'Infanterie, de Cavalerie & de Dragons. Tous ces Corps sont distribués par Régimens, les Régimens par Bataillons ou par Escadrons, & les uns & les autres

par Compagnies.

Je trouve les Régimens en trop grand nombre: Il y en a plusieurs d'Infanterie d'un seul Bataillon. Ils en devroient avoir au moins deux.

Je trouve les Bataillons de douze Compagnies, & la treiziéme qui est celle des Grenadiers, trop peu nombreux. Il n'est pas possible que les Régimens qui n'ont qu'un Bataillon de ce nombre de Compagnies, se puissent soutenir après quelque... échec, soit par une action, soit par des maladies, & je les voudrois au moins de quinze ou seize Compagnies, fans les Grenadiers, comme ils étoient autrefois. Cela rend les Corps plus folides, & les met en état de soutenir la fatigue d'une fin de Campagne, avec d'autant plus de raison, que le service général de l'Armée se fait toujours par Bataillons.

Les Compagnies même ne sont pas assez fortes; elle devroient être au moins à cinquante ou cinquantecinq hommes, comme elles avoient

été réglées en 1672.

DU M. DE FEUQUIERE. 177 Les Régimens de Cavalerie sont à présent à 2. ou 3. Escadrons. Quand ils seroient à quatre & à cinq Escadrons, ils n'en seroient que meilleurs, & ils épargneroient au Roi un grand nombre d'Etats Majors.

Les Escadrons sont bien de quatre Compagnies; mais les Compagnies devroient être de cinquante Maîtres, comme autresois, parce que sur les pied que sont présentement les Compagnies, il n'est pas possible que les Escadrons marchent,

& combattent fort.

Les Dragons ont été dans ces dernieres guerres en trop grande quantité. Ce Corps ne doit être consideré que comme une Infanterie que l'on met à cheval, pour la pouvoir porter plus diligemment dans les endroits, où l'on a besoin d'Infanterie pour se faissir d'un poste, & donner le tems à la véritable Infanterie d'y arriver. Encore ne faut-il pas que ce poste puisse être attaqué par l'Infanterie ennemie, avant que celle qu'on y fait marcher soit arrivée, parce que les Dragons qui ne sont point accoutumes à

combattre ensemble à pied, ne peuvent jamais résister au Corps solide d'Insanterie qui les attaque.

d'Infanterie qui les attaque.

Ils ne peuvent pas auffi réfifier aux bons Efcadrons. La longueur de leurs fufils les embaraffe, & le manque de genouillere à leurs bottes leur ôte auffi la force dans le choc. On les a trop bien montés dans ces derniers tems, & on les a voulu de trop près égaler aux chevaux de la Cavalerie. La juste crainte que les Officiers ont de perdre leur chevaux de leurs Dragons, les force toujours à laisser trop d'hommes pour les garder, lorsqu'on les fait mettre pied à terre, & fait qu'ils craignent de se commettre contre l'Infanterie.

Je voudrois donc moins de Régimens de Dragons dans une Armée, & qu'ils fussen moins bien montés, c'est-à-dire, sur des chevaux moins hauts; & de moindre prix.

On a dans ces derniers tems formé des Corps entiers de Carabiniers. Cela ne peut être que bon; c'est un Corps chois sur la Cavalerie entiére, & même distingué par sa paye.

bu M. DE FEUQUIERE. 179 On a aussi considérablement augmenté la Maison du Roi & la Gendarmerie. Il est donc d'une vérité constante, que plus les aîles d'une Armée sont fermées par des Troupes distinguées & d'élite, plus elles sont propres à rompre celles des Ennemis qui leur sont opposées, & plus elles font elles-mêmes difficiles à mettre en désordre. Tout ce qui est Troupe de distinction doit toûjours dans une affaire l'emporter sur les

Troupes ordinaires.

En général il faut convenir, que les Compagnies sont plus judicieufement réduites en tems de guerre au nombre de cinquante, que si elles étoient beaucoup plus nombreuses, parce que, par ce moyen, les Corps font bien plus fournis d'Officiers, dans lesquels seuls l'expérience nous fait connoître que rélide la réusite d'une action. Mais les Corps principalement d'Infanterie, ne sont pas d'assez de Bataillons dans les Armées, non plus que ceux de Cavalerie d'assez d'Escadrons.

Il est d'expérience qu'un Corps s'intéresse toujours plus à la conser180 MEMOIRES vation d'une de ses parties, qu'il ne fait à celle d'un autre Corps.

Le service du Prince souffre même de cette multitude de Corps de deux maniéres. La premiere, en ce qu'elle produit trop d'Etats Majors, qui, quoi que trop bas en France, ne laissent point par leur quantité

d'augmenter la dépense.

La feconde, qui est la plus essentielle pour le service, c'est qu'il n'est pas possible de trouver la capacité & l'expérience requises pour la conduite & le maintien des Régimens dans un aussi grand nombre de Cononels, Lieutenans-Colonels & Majors que l'on employe à présent. L'on voit même qu'il ne sort pas aujourd'hui un jeune homme de l'Académie, que ce ne soit pour être à la tête d'une Troupe.

Sans m'étendre davantage sur ce sujet , je m'en rapporterai simplement à ce qui s'est vû depuis quelques années, pour faire convenir qu'il faut de plus gros Corps, afin qu'il y ait moins de Colonels, & que l'on oblige la jeunesse, de quelque qualité qu'elle soit, de passer

DU M. DE FEUQUIERE. 181 par les dégrés, afin que par l'obéiffance, elle se rende capable dn commandement.

## REMARQUES.

JE trouve de grands abus fort préiudiciable au service du Roi dans la manière même dont les Corps de Troupes, qui forment une Armée lorsqu'elle est assemblée, ont été composés dans ces derniers tems. Ils ont été multipliés à un tel excés. que ce ne sont presque plus que des noms sur un ordre de baraille. sans confistence sur la ligne lorsqu'il faut que l'Armée combatte.

Les jeunes gens sans expérience à qui on a donné des Régimens, ont dégoûté les vieux Officiers, qui étoient à la tête des vieux Corps, parce qu'ils se sont trouvés dans la nécessité d'obéir à des enfans. Ces mêmes enfans ont proposé au Ministre des sujets incapables de former de bons Etats Majors qui ont

tous été agréés.

L'avidité du gain & la facilité de s'entendre avec les Commissaires des Guerres, ont fait que les revûe ont

182 été peu exactes : de forte que le Roi se trouve à present continuellement volé, & fur le nombre des Officiers qui ne font point complets dans les Régimens, & fur le nombre des Soldats qui manquent dans les Compagnies, quoique payés par l'Etat de la Revûë.

Aussi trouve-t-on un Bataillon excellent lorsqu'il entre en Campagne à 500 hommes, au lieu que sous les Ministres précédens, on auroit cassé un Capitaine, ou au moins lui auroit-on retenu une somme, si sa Compagnie ne s'étoit pas trouvée complette en entrant en Campagne, & le Colonel auroit reçu une Lettre de reprimende fort sévére, dans le Régiment duquel il se seroit trouvé plusieurs Compagnies qui n'aunoient pas été complettes.

Il s'est encore introduit dans la guerre présente un abus d'une conséquence infinie pour le service du

Roi. Voici quel il est.

Le Ministre n'a pas trouvé de moyen plus commode pour lui de recruter les Armées de Baviere, d'Italie & d'Espagne, qu'en faisant

DU M. DE FEUQUIERE. 183 fournir par les Paroisses du Royaume, le nombre d'hommes qui manquoient dans ces Armées. Ce mauvais expédient a produit un abus confidérable ; c'est que le Capitaine a trouvé un gain confidérable à être foible dans le cours de la Campaque, parce qu'après la premiere Revûe où le Roi mettoit sa Compagnie complette, il tournoit à son profit le revenant-bon de la folde & du pain du Soldat qu'il n'avoit plus, ainfi il abandonnoit fon Soldat qui ne lui coutoit plus rien à remplacer, & dont la perte lui étoit un profit.

Je îçais bien que les Colonels inapliqués alléguent pour s'excuser, que ce sont les Directeurs & Inspecteurs, qui sont à présent chargés par le Roi du soin du complet des Compagnies & de la qualité du Soldat; mais quoiqu'il soit vrai que ce sont eux qui rendent compte au Ministre de l'Etat des Troupes & de leurs besoins, est-ce pour cela une raison recevable aux Colonels, pour être aussi inappliqués qu'ils le sont, à ce que les Compagnies de leurs Ré184 MEMOIRES giment soient bonnes & en bon état.

La foiblesse des Compagnies jointe à celle de leur nombre dans les Bataillons & Escadrons, produit encore un inconvénient terrible dans les occasions. C'est que pour faire occuper au Bataillon, ou à l'Escadron, le même front que celui du Bataillon ou Escadron de l'Ennemi, en est forcé de ne mettre les Bataillons qu'à quatre de hauteur, & les Escadrons à deux, ce qui ne peut à la longue faire tenir contre une Troupe, qui est sur l'avant les sur les de hauteur.

Ainfi je conclus que le fervice ne peut être, ni bon ni fi bien fait qu'il fetoit autrefois, & qu'il faut quitter la manière présente pour reprendre l'ancienne: car enfin plusieurs défordres & abus contribuent aux malheurs qui atrivent à nos Armées, & il faut le redresser fur tout, sans quoi le dépérissement deviendra sans reméde.

\* Les deux Chapitres suivans portent leurs réslexions avec eux, & n'ont pas besoin de remarques. \*

CHAPITRE

# Du M. DE FEUQUIERE. 185

#### CHAPITRE XXVII.

De l'habillement & armement du Soldat, & monture du Cavalier.

L'Habillement du Fantassin doit detre bon, mais simple & sans ormement, & qui ne l'embarrasse dans aucunes de ses fonctions. A quoi bon le charger d'un poids inutile, & du soin de porter continuellement des choses qu'on réserve seulement pour le parer un jour de Revûe ? L'homme a-t'il tant de force de reste, qu'il ne faille pas le ménager ? Et quand on me diroit que ces ornemens ne pésent pas beaucoup, je répondrai qu'au moins tiennent-ils une place qui seroit occupée plus utilement pour le Soldat.

Je ne voudrois pas qu'on employât tant de drap à habiller le Soldat. Je ne sçais pas à quoi lui servent ses manches si larges, ni l'ampleur du juste-au corps par en bas, sinon à l'embarrasser & à augmenter le poids de son habillement, sans que cela le garantisse contre le froid. Ne sçau-

Tome I.

roit-on se défaire en France de ce qu'on appelle le bon air dans un habit de Soldat ? Lui faut-il autre chofe, pour bien fervir son Prince, que d'être vêtu d'une bonne étoffe. & d'une manière qui ne l'embarasse dans aucunes de ses fonctions, & qui ménage ses forces, en ne le chargeant

pas d'un poids inutile? Quant à son armement, on est à présent presque parvenu à la maniére que j'ai proposée il y a bien des années; on a supprimé le mousquet, qui, à la vérité, étoit plus simple que le fusil, mais dont l'usage étoit infiniment plus embarrassant. Il faut feulement que ceux que le Prince charge du foin des armes, avent une application sans relache à les faire livrer bonnes. On a aussi pris l'usage des gargouches. Il est excellent & rend le feu de l'Infanterie beaucoup plus vif; mais il faut être foigneux de dreffer le nouveau Soldat à s'en bien servir.

. On conferve encore au Soldat, outre sa bayonnette; une épée large & pefante, & un ceinturon large & pefant : c'en est trop, il l'accable

DU M. DE FEUQUIERE. 187 par son poids. La gargouche qu'on passe dans ce ceinturon large devient aussi trop incommode au Soldat, lorsqu'il faut qu'il se baisse souvent, ou qu'il donne fous les Armes. Mon avis feroit qu'une bonne bayonnette un peu longue & tranchante suffiroit, dont le Soldat pût se servir à la main & au bout de son fusil. & que cette arme fût pendue à un ceinturon moins large, dans lequel la gargouche seroit passée. Il seroit beaucoup moins chargé & embarrassé, & par conféquent beaucoup plus agile, & vif dans toutes fes fonctions.

On s'est aussi enfin désait des piques, & on a reconnu qu'un Bataillon frézé de bayonnettes, & dont il
fortoit un grand seu, étoit plus capable de résister à la Cavalerie en
plaine, que mal frézé du peu de piques, qu'on pouvoit conserver dans

la fuite d'une Campagne.

Quant à la Cavalerie, c'est un Corps qui se conserve bien plus aiément que celui de l'Infanterie. La consommation des hommes y est infiniment moindre, & pourvu qu'el-

Q ij

le ne pâtisse point dans les fourages; principalement dans les commencemens de la Campagne, & que le Prince donne de l'argent dans les quartiers d'hyver, la Cavalerie est

toujours en bon état.

La Cavalerie Françoise est bien armée ; on vient de la cuirasser à demi. Mais je voudrois les cuirasses à l'épreuve du mousquet par devant. L'humeur Françoise ne compâtit guéres avec l'usage des Armes défenlives, étant heaucoup plus propre à l'usage des offensives. Ainsi ce sera toujours une chose très-difficile & d'une contituelle application, de réduire le Cavalier, & même l'Officier à l'usage des cuirasses. Cependant il le faut faire ; il en faut avoir toujours les Magazins des Places frontieres garnis, à mesure qu'il en manquera; ce qui sera d'un détail & d'une dépénse considérable au Prince, parce que la paye & le revenantbon ne pourroit que difficilement suffire au remplacement des cuirasses qui se perdroient, soit par les malaladies, la mort des Cavaliers, ou même de leurs chevaux, foit dans Du M. DE FEUQUIERE. 189

les actions de détail, ou générales.
Pour ce qui regarde l'habillement du Cavalier, j'en retrancherois la largeur des manches comme inutile, & employerois plûtôt cette étoffe à l'ampleur du juste-au-corps depuis la ceinture en bas, afin que dans certains tems il n'eût pas besoin de fon manteau pour couvrir ses pistolets.

On a aussi donné des carabines rayées au Corps entiers des Carabiniers, & ensuite quelques-unes par Compagnies aux autres Corps. Cet usage est très-bon.

### CHAPITRE XXVIII.

Des Munitions de guerre pour le service des Armées.

Les Munitions de guerre pour le fervice de l'Armée en Campagne se portent sur les charettes d'artillere. On observe au commencement de la Campagne, de distribuer à chaque Soldat, ou Cavalier une certaine quantité de coups à titer, pour s'en servir dans les occa190 MEMOIRES fions particulieres où il se peut trouver. Le reste demeure gardé au parc de l'Artillerie, sequel parc doit toujours être regarni par les magazins établis dans les Places voisines, à mesure qu'il s'y sait des consommations.

Le nombre & la quantité du canon dépend de la force de l'Armée, & de ce qu'elle doit entreprendre. Si elle veut former un Siège, toute la grosse Artillerie, & tout ce qu'il faut pour son service, doit être conduit devant la Place, par des convois préparés dans les places voitines, étant presque impossible de mener tout cet attirail avec l'Armée, qui en fait l'investiture. La grosse Artillerie, & tout ce qu'il faut pour son fervice pour un Siége, ne pourroit aussi être conduit dans les lignes par les chevaux d'Artillerie destinés pour l'Armée. Ainsi on se sert de chevaux du pays voisin de la place qu'on veut attaquer, où de celle d'où doivent partir les convois.

Si le Général ne médite qu'une guerre de Campagne, il lui suffit d'avoir des piéces de quatre ou de DU M. DE FEUQUIERE. 191 huit de bales, quelques - unes de feize ou de vingt - quatre, en cas qu'il en ait besoin pour sorcer des châteaux où l'Ennemi auroit jetté de petites Garnisons pour l'incommoder.

Je ne m'étendrai point sur la quantité des outils, ni sur leurs espéces. C'est un soin particulier du Commandant de l'Artillere, qui, avan Pouverture de la Campagne, aura pris l'ordre du Général, ou du Mi-

nistre de la Guerre.

Je dirai seulement qu'il doit toujours y avoir dans le parc une suffifance de charettes, qu'on appelle composées; les unes de poudres & de bales, les autres de différentes espéces d'outils, & cela pour être envoyées, suivant les ordres du Général, à la tête des Corps particuliers qu'on croit pouvoir en avoir besoin, lesquelles charettes retournent au parc, sans que leurs charges ayent été distipées, en cas qu'on n'en ait pas eu besoin; & si on s'est servi des outils des charettes, l'ouvrage étant fait, ils doivent être soigneusement affemblés & rapportés près des cha192 MEMOIRES rettes par les Soldats qui s'en sont servis, pour être ensuite rechargés &

ramés au parc.

Si on ne fait qu'une guerre de Campagne, les haches, les ferpes, les pelles, pics, & pioches fufficnt. Si on fait un Siége, la nature & la quantité des outils se proportionne sur la grandeur de l'entreprise, & la nature du terrain dans lequel il faudra travailler. Le détail de tout ce qui regarde la fourniture d'un parc d'Artillerie pour une Campagne, ou pour un Siége, se trouve dans le livre du S. de S. Remi, livre très-utile pour ce qui regarde l'Artillerie.

# CHAPITRE XXIX.

Des Subsistances.

Les jublistances sont de deux sortes. Les unes se rrouvent dans le pays; ce sont les sourages, & souvent les grains pour des distributions. Les autres sont celles qui fe tirent de loin : ce sont le pain, le vin, la viande de boucherie, les menues sournitures de l'Armée. Le bois & la paille sont plûtôt des commodités

DU M. DE FEUQUIERE. 193 modités indispensables, que des subfiftances.

Le Général doit avoir une attention particuliere à tenir toujours son Camp exempt de necessité des choses ci-dessus, parce quelles ont de trop dangereuses suites.

# REMARQUES.

\* CE Chapitre ne mérite qu'une réflexion; c'est que dans ces derniers tems l'incapacité du Ministre de la Guerre pour la disposition générale de ses vivres avant l'ouverture de la Campagne, & le manque de pénétration des Généraux employés pour la disposition particulière dans le cours de cette Campagne, ont fouvent mis les Armées hors d'état d'agir utilement pour le service du Roi, faute de n'avoir pas jugé avec capacité & prévoyance du véritable dessein des Ennemis, & par cette raison de n'avoir pas pourvû assez tôt à ce qu'il falloit, pour faire subfister les Armées dans les pays, où il alloit devenir nécessaire de les porter.

Les exemples que je pourrois rap-Tome L R

porter fur ce sujet ne seroient d'aucune utilité. Il suffit d'avertir, que la bonne disposition pour l'administration commode des vivres, est une des principales parties d'un Général, sans laquelle il court souvent risque d'être gêné dans ses mouvemens. \*

### CHAPITRE XXX.

Des Fourages.

E Général se campera toujours de maniére que l'Ennemi ne puisse lui ôter ses fourages, ni les lui ren-

dre trop difficiles.

Il n'en laissera point manquer à ses Troupes; mais il n'en laissera point faire de dégat, principalement lorsqu'il a un séjour considérable à

faire dans fon Camp,

La conformation des fourages verds est beaucoup plus grande que celle du sec : mais auss la quantité est plus grande sur la terre, ne pouvant être diminuée par l'Ennemi; au lieu que le sec peut être détourné; emporté, & mis dans les places, ou même brûlé.

DU M. DE FEUQIERE. 195 Le bois pour chausser & cuire, la paille pour coucher le Soldat dans le cours de la Campagne, & lorsque les nuits deviennent froides, pour barraquer les hommes & les chevaux, deviennent nécessaires. La bonté même de l'eau mérite beaucoup de considération.

# CHAPITRE XXXI.

De la Paille.

A paille sert à plusieurs usages. Dans le commencement des Campagnes, elles sert pour coucher les hommes qui sont sous les tentes. Après la récolte, elle sert à baraquer les hommes & à faire des écuries pour les chevaux, parce que dans cette saison les jours deviennent pluvieux, & que les nuits sont plus froides.

Dans les fins de Campagnes, lorsque les fourages font ou plus éloignés des Camps dans lesquels il faut féjourner long-tems, ou que les mauvais chemins les rendent plus difficiles à être portés en trousse au Camp, je trouve l'usage de la paille

196 MEMOIRES hâchée pour les chevaux excellent.

principalement quand cette paille hachée est mêlée avec un peu de

grain.

Il feroit à fouhaiter que les Armées Françoises pratiquassent cette nourriture pour leurs chevaux plus qu'elles ne font. Il y périroit beaucoup moins de chevaux par la fatigue du fourage, & elles resteroient dans les derniers Camps de la Campagne sans incomodité pour les sourages, bien plus long-tems qu'elles n'y restent.

La Cavalerie Allemande & Hollandoise qui se sert de paille hâchée, se retire toujours en meilleure état que la nôtre, & subliste même longtems dans des Camps que nos Armées ont abandonnées saute de sou-

rages.

# CHAPITRE XXXII.

E bois est d'un usage absolument nécessaire pour les Armées, tant pour cuire & pour chaufer les hommes quand les chaleure bu.M. DE FEUQUIERE. 197 font passées, que pour les essuyer

après les pluyes.

Il seroit à souhaiter que la discipline fût mieux observée dans les Àrmées qu'elle ne l'est, à l'égard de la dissipation qui s'y fait des bois de charpente des édifices, pour être réduits en bois de chaufage, & qu'il fût bien expressément désendu de détruire les maisons pour en brûler le bois de charpente, parce qu'il est plus sec, & qu'on obligeat l'Officier & le Soldat à prendre le bois dont il a besoin, dans les bois qui sont sur pied. Cela augmenteroit un peu son foin & fon travail; mais aussi l'Armée en général s'en trouveroit bien plus commodément dans la fuite de la guerre: parce que les Habitans du pays y reviendroient après le départ de l'Armée, & ne cesseroient pas la culture de leurs terres dans l'esperance, ou de la paix, ou que l'année suivante ils pourroient sauver leur récolte, & qu'ainsi le pays ne seroit pas si-tôt désole, ni les terres si-tôt privées de culture.

# CHAPITRE XXXIII.

De l'Eau.

A bonté des eaux mérite beaucoup de considération. Le Camp doit être toujours voisin des riviéres ou des ruisseaux, les eaux coulantes étant les meilleures & les plus faines.

Si on se trouve proche d'un ruisseau, il faut empêcher qu'on n'en interrompe le cours, & autant qu'il se pourra, qu'on n'y jette rien qui gâte, ou corrompe l'eau.

Le voisinage d'une riviére n'engage pas à tant de soins, parce que les eaux ne peuvent être détournées que par des travaux immenses ; il fuffit d'en rendre les abreuvoirs aisés.

Il ne faut avoir recours à l'usage des puits, que lorsque les eaux courantes se trouvent trop éloignées des Camps; ces eaux là n'étant pas si saines que les autres, & ne pouvant même être si claires, par la quantité qu'on en tire.

# CHAPITRE XXXIV. Des Légumes.

IL y a encore pour les Armées une autre espéce de subsistance, à la qu'elle le Prince ne pourvoir pas, au moins tant qu'elles sont en Campagne. Ce sont les légumes qui se trouvent dans le pays, où l'on fait la guerre.

De ces légumes il y en a de différentes espéces; celles qui sont semées ou plantées, & celles que la terre produit sans culture: celles qui sont semées ou plantées, sont les poids, séves & racines; celles que la terre produit sans culture, sont les espéces d'herbes ou racines sauvages, qui par leur rapport au goût de quelques-unes de celles qui sont cultivées dans les jardins, sont recherchées par le Soldat, & employées dans son pot.

Comme toutes ces différentes légumes fournissent une grande subfistance au Soldat, il ne faut point l'en priver; mais il faut qu'il les aille

Riiij

chercher avec ordre à la suite des Four geurs, & avec des Officiers commandés, afin d'empêcher que le Soldat ne s'écarte, & ne sorte des enceintes du fourage, hors desquelles il ne faut jamais laisser sortir perfonne.

Les jours qui ne sont pas de sourage, pourvû que les légumes se puissent prendre en dedans des Gardes de Cavalerie, ou des Gardes fixes d'Infanterie, l'on y peut conduire le Soldat; mais il faut toujours qus ce soit avec des Officiers, ou

Sergens commandés.

Le Prince doit aussi pourvoir de ris, pois, féves & faverolles, les magazins des Places qu'on craint qui soient assiégées: parce que les viandes y peuvent manquer, ou devenir fort rares peudant le Siége; & qu'il faut en ce cas être en état de subvenir à ce manquement ou rareté de viande, par une augmentation de nourriture pour le Soldat, qui, travaillant & fatiguant excessivement pendant un Siége, a par conféquent besoin d'être mieux nourri qu'il ne le pourroit être avec DU M. DE FEUQUIERE. 2011 fon pain fec, avec lequel sans ces légumes il ne pourroit faire de potage.

#### CHAPITRE XXXV.

Des Patures.

Es pâtures sont de deux sortes. Lorfqu'une Cavalerie est nouvelle, ou du moins remplie d'une grande quantité de jennes chevaux, si le service le permet, on assemble cette Cavalerie fur des ruisseaux & dans des pays de prairies, voifines du lieu où l'on veut assembler l'Armée, mais à couvert des insultes de la part de l'Ennemi; & pendant un espace de tems, plus ou moins long, on met tous les chevaux à l'herbe, afin de leur faire perdre la mauvaile nourriture qu'ils penvent avoir prise pendant l'hyver, les rafraîchir, & les disposer à la nourriture du verd, avant que de les faire beaucoup fatiguer. Cet usage est excellent, quand on le peut pratiquer, & il conferve beaucoup les chevaux dans le cours de la Campagne.

202 MEMOIRES

Il y a une autre espéce de pâture qu'on donne aux chevaux, lorsqu'on est en corps d'Armée, qui sert à les rafraîchir de la nourriture des fourages en grains qui les échauffe trop,

& qui épargne les fourages.

Ces pâtures se prennent le long des ruisseaux voisins de l'Armée: & même dans les plaines fouragées, où il revient de petites herbes; & c'est toujours avec des Gardes générales de tout le Camp & particulieres de chaque Corps, que l'on couvre ces pâtures; & cela afin que les petits partis des Ennemis, ou même les gros, si l'on n'y prenoit pas affez de précaution, ne puissent pas venir enlever les chevaux à la pâture.

Quand les pays sont propres à la pâture, cela est d'un grand soulagement pour la Cavalerie, qui n'est pas obligée d'aller si souvent au fourage, & au Général qui trouve par-là le moyen de subsister beaucoup plus long-tems dans fon Camp, fans étre

obligé d'aller loin au fourage.

### CHAPITRE XXXVI.

Du Pain.

A fourniture du pain est indis-pensable. Elle se fait au Parc des Vivres qui suivent l'Armée, & doit toujours être faite d'avance. au moins pour quatre jours, lorf-que cela se peut avec commodité; car fouvent l'éloignement des lieux d'où l'on peut tirer le pain, ou la marche de l'Armée d'un pays à l'autre, force le Général à en faire diftribuer pour fix jours, & même quelquefois pour huit, lorsqu'il prévoit que l'on en pourra confommer une partie dans le Camp où est l'Armée, avant que de marcher, & qu'on est obligé d'envoyer les Caissons en avance pour rejoindre l'Armée dans un nouveau Camp. Mais cette diftribution pour fix ou huit jours ne doit jamais être faite sans une nécessité indispensable, à cause de l'abus des fripons qui vendent leur pain, sans sçavoir de quoi ils vivront les derniers jours.

Le pain se cuit pour l'ordinaire dans les Villes les plus voisines de l'Armée, parce que les sours y sont en plus grande quantité. Il se cuit aussi souvent à l'Armée, où l'on construit des sours, principalement lorsque les convois sont trop disticles, parce qu'une charette porte en farine le triple de ce qu'un Caisson porte en pain. On sournit aussi quelquesois du biscuit, au lieu de pain frais. L'usage en est utile, principalement dans les longues marchés au travers du pays ennemi.

La ration à vingt-quatre onces ne me paroît pas affez forte au commencement de la Campagne, que la terre n'a encore produit aucunes légumes, & je crois qu'il feroit à propos qu'elle pesât deux livres pendant les deux premiers mois. Les Hôpitaux en feroit fûrement moins remplis, & le Soldat plus vigoureux feroit plus en état de foûtenir la fatigue. L'expérience n'a que trop fait connoître que la plûpart des jeunes Soldats ne périfient que d'inanition.

c

b

i

ŋ

J'ai vû feu M. de Louvois dans-

DU M. DE FEUQUIERE 205 le dessein de faire fournir aux Troupes deux onces de poudre de ris par jour, pendant les deux premiers mois de la Campagne, & lorsque l'Infanterie auroit de grandes marches à faire au travers du pays ennemi. Cet usage auroit été fort utile.

### CHAPITRE XXXVII.

De la Viande.

A viande de boucherie, qui dans ces derniers tenns a été diftribuée aux Troupes, est d'un excellent usage, pourvû qu'elle soit honne & reguliérement distribuée. L'Intendant de l'Armée doit avoir une attention particuliere sur ce détail, dans lequel il se peut passer une infinité de friponeries, dont le malheur tombe toujours sur le Soldat, qui par là se trouve privé d'une subsistance qui le soûtient, quoique le Prince en paye à son Entrepreneur la distribution réguliere.

La ration de viande pour le Soldat est de demie-livre; mais comme les os sont compris, & que souvent on fait la distribution dans le moment que les bêtes sont tuées, & que par conséquent la viande est plus pesante que lorsqu'elle est rassifie, cette fraude tombe encore à la perte du Soldat, & au gain du boucher, C'est une chose qui mérite attention de la part de l'Intendant, & des Commissaires préposés à cette distribution.

Dans les dernieres Campagnes, il s'est introduit un usage qui va encore à la fraude de la ration du Soldat. C'est de prendre les Bœuss vivans au poids par estimation. Si le service se faisoit reguliérement, cela ne devroit pas ce souffrir: mais les abus sont terriblement multipliés.

Outre cette boucherie générale, il y en a à la fuite des Armées, une grande quantité de particuliéres. Il faut, ainfi que pour tous les autres Marchands de l'Armée, veiller à leur fûreté pour la joindre, & de plus à leur garde, lorsqu'ils l'on jointe, foit dans les marches, foit pour la pâture de leurs bestiaux.

Feu M. de Louvois a voulu à l'éxemple des Orientaux, faire distri-

DU M. DE FEUQUIERE. 207 buer aux Troupes de la poudre de viande, comme dans ces pays chauds c'est le Soleil qui a fait cette poudre, ce qui ne pourroit pas se pratiquer en ces climats, M. de Louvois avoit fait faire de grands fours de cuivre capables de contenir huit bœufs, où il en avoit fait faire des essais. Sa mort a interrompu cette entreprise, qui, à ce que je crois, auroit été d'une grande utilité pour le fervice, en deux cas. Dans des marches au travers du pays ennemi, & dans les places que l'on peut craindre qui foient affiégées, & ou il se trouve de la difficulté à conserver long-tems des bêtes vivantes.

Cette poudre de viande fait de fort bon potage. Une once boiillie dans l'eau fuffit pour nourrir quatre hommes, & la livre de viande fraîche donne une once de pous

dre.



# CHAPITRE XXXVIII. Du Vin, de l'Eau-de-Vie, & de la

Du Vin, de l'Eau-de-Vie, & de la Bierre.

E vin, l'Eau-de-vie, & la Bierre, font plutôt une utilité qu'une nécessité à la suite d'une Armée. Le gain attire affez de Marchands qui les fournissent, Il suffit qu'on les oblige à se joindre aux convois, pour être conduits sûrement à l'Armée, afin que leurs enlevemens par les partis ennemis n'en apporte pas la cherté; & dans les marches, les Marchands de vin doivent être à la suite des gros bagages, soit du quartier général, foit des colonnes particulieres des gros bagages des Troupes; c'est un soin du Prévôt & du, Vaguemestre de l'Armée,



CHAPITRE

# CHAPITREXXXIX.

Des autres Marchands suivant l'Armée.

Es autres espéces de Marchands suivant l'Armée doivent être aussi protegés dans le Camp, à caufe de la quantité de menus besoins

dont ils la foulagent.

Il est inutile d'en distinguer les dissérentes espèce, puisque ce sont les dissérentes débits qui se peuvent faire dans les Armées qui les y attirent, & les leur sont suivre. Il saut également pourvoir à leur sûreté, tant pour joindre l'Armée, que dans les marches. C'est encore, un soin du Prévôt & du Vaguemestre.

# CHAPITRE XL.

Du Tréfor.

L E Tresor qui suit l'Armée doit être proportioné à la consommation d'argent qui se doit saire. Si l'on doit entreprendre des Siéges, Tone I.

TOUR T

210 MEMOIRES il doit être plus confidérable, parce qu'il s'en confomme beaucoup pour les travaux, pour l'Artillerie, & pour les dépenses extraordinaires.

Si on ne fait qu'une guerre de Campagne, on le doit proportionner fur la quantité qu'il en faut pour payer par mois l'Etat Général, la folde des Troupes, & fournir à ce qu'on appelle parties inopinées & dépenfes extraordinaires.

L'Artillerie, comme nous l'avons dit, a fon Tréforier particulier, & le Tréfor de l'Armée ne lui fournit de l'argent, qu'en cas de dépenses imprévûe & absolument nécessaire à faire sans retardement, auquel cas ce Trésorier donne quitance, & ces sommes lui sont précomptées par le Ministre sur le Traité.

Le Trésor est toujours gardé, tant dans les Camps que dans les marches, par un détachement de la Garde du Général, & quelquesois par une Garde particulière. Son rang dans les marches, est à la tête des gros bagages, avant celui du Général. Son logement, dans les séjours, est toujours dans le quartier DU M. DE FEUQUIERE 211 général, le plus à la commodité de la maison du Général & de celle de l'Intendant; tant pour la commodité de sa garde, que parce que le Trésorier a continuellement affaire au Général & à l'Intendant.

Lorsque les Armées sont bien payées, le Trésorier, au commencement du mois, donne aux Majors un à bon compte de dix jours, sur le pied de la derniere Revûë, & à la fin du mois il fait avec chaque Major le décompte de sa Troupe, & paye.

# CHAPITRE XLI. Des Hôpitaux.

Une Armée fans bons Hôpitaux, périt ailément, n'étant pas possible que les actions de guerre & les maladies ne les remplissent fouvent, & même trop abondamment.

De ces Hôpitaux, il y en a de deux sortes; ceux qu'on établit dans les Villes de la Frontiere, & celui qui suit l'Armée. Ceux des Villes doivent être placés dans les 212

lieux les plus fains, fournis de bons Médecins, Apotiquaires & Chirurgiens, de bons lits & bons médicamens. C'est un soin particulier de l'Intendant, qui n'y peut être trop attentif, à cause des friponneries qui n'y font que trop fréquentes, & causent certainement la perte des hommes.

L'Hôpital qui suit l'Armée doit être plus fourni de Chirurgiens que de Médecins & d'Apotiquaires, & il doit avoir à sa suite un nombre de charettes pour porter les onguens, charpies & remedes. Le Chirurgien Major de l'Armée est chargé du foin d'un certain nombre de premiers appareils, fuivant ce que le Général prévoit qu'il en pourra être nécessaire.

a

r

q

n

n

le

L'entreprife des Hôpitaux se fait ordinairement par tête; & le Prince traite de la fourniture des remedes & de la nourriture des malades & blessés, pour un certain argent par jour. Mais comme l'avidité du gain fait toujours passer les Entrepreneurs des Hôpitaux pardessus toutes les considérations d'hu-

DU M. DE FEUQUIERE. 213 manité, il est du foin de l'Intendant d'Armée de veiller avec une grande application à ce que les malades soient bien servis. Il le doit faire de tems en tems par sa présence; & continuellement par les Contrôleurs & Commissaires des Guerres', qu'il croit les plus honnêtes gens, & qu'il tient tant aux Hôpitaux des Villes, qu'à celui de l'Armée. On se sert ordinairement des chariots & des caissons qui ont porté le pain à l'Armée, pour renvoyer fur iceux les malades ou blefsés, qui se rendent, pour cet effet, au Parc des Vivres.

Il est encore très-nécessaire de commettre à leur conduite des gens autres que les Condusteurs ordinaires des caissons, pour veiller à ce que les Chartiers ne traitent durement, souvent même n'abandonnent lesseits malades ou blesses, principalement lorsque les chemins sont mauvis, & qu'ils se troyent trop chargés. Ceci se pratique seulement pour l'ordinaire de l'Armée; car pendant les Siéges, ou après les Batailles, ou pouryoit au trans-

214 MEMOIRES

port des blessés par des voitures du

pays où l'on se trouve.

Voilà ce qui regarde le foin ordinaire de l'Hôpital. Il y en a un autre plus considérable; c'est celui qui suit une grande Action, où il est très-ordinaire qu'un seul jour y fasse conduire huit & dix mille blesses. Il est presque impossible que les Chirugiens particuliers des Corps dont l'Armée est composée, & ceux de l'Hôpital puissent fournir seulement au premier appareil. Cependant c'est ce qu'il faut tâcher qui ne manque point.

Il est presque impossible aussi que l'on ait sur le champ assez de voitures, pour conduire les blessés aux Hôpitaux des Villes. Il est encore du soin de l'Intendant & des Commissires des Guerres de faire que rien ne manque à cet égard, soit pour le pansement, soit pour le transport, soit pour la nourriture. Il s'est souvent vû que cette impossibilité a retardé considérablement, ou même fait perdre le fruit du gain d'une Bataille donnée dans un éloi-

gnement si considérable des Hôpi-

DU M. DE FEUQUIERE. 215 taux des Villes, qu'il a fallu plufieurs jours pour deblayer le Camp desdits blessés, qu'il auroit été trop inhumain d'abandonner dans un Camp sans secours. Je n'entre point ici dans le dérail de toutes les espéces de friponneries qui se commettent dans les Hôpitaux : elles sont infinies. En général on peut dire qu'il n'est pas possible de se parer des plus préjudiciables au service, pourvû que ceux qui sont préposés pour veiller sur les Directeurs, soient gens d'une probité reconnuë & incorruptible.

Les principales friponneries regardent la bonne ou mauvais médiriture, les bons ou mauvais médicamens, & le peu d'exactitude à marquer le jour précis de la mort ou de la fortie du Soldat. Car pour le jour de son entrée, c'est un soin que le Directeur n'a garde de né-

gliger.

Il est certain que les Préposés à veiller sur les Hôpitaux, s'ils ont les qualités dont on vient de parler, peuvent faire éviter au Prince une grande perte d'hommes, &

épargner beaucoup d'argent. Mais la difficulté est de trouver ces gens de probité incorruptible, parce qu'il est bien facile aux Directeurs de mettre ces gens-là dans leurs intérêts, d'autant plus que tout concourt à tromper le Prince dans les Hôpitaux, parce que le gain est journalier, & devient prodigieux à la longue.

Tout ce que peut faire un Miniftre capable & appliqué pour empêcher les friponneties des Hôpitaux, c'est de veiller bien exactement à l'observation des Ordonnances. Le Roi sera servi à moins de frais, & il s'y perdra moins d'hommes.

Depuis un tems, les Hôpitaux de l'Armée font suivis d'un nombre de Recollets pour l'adminisstration du spirituel aux malades & aux blesses, & afin qu'il se trouve dans le Camp un plus grand nombre de Messes. C'est un établissement qui mérite d'être maintenu. Ces Resigieux sont voiturés & montés aux dépens du Roi, & ont des charettes pour porter les ornemens de leurs Chapelles, & leurs bagages.

Leur

n

pa

jo

d

li,

tr

DU M. DE FEUQUIERE. 217 Leur marche est à la tête de l'Hô-

Leur marche ett a la tete de l'Hôpital, & leur place dans le Camp
eff au Quartier général, ou dans
le lieu où l'on a placé l'Hôpital.
Dans les Siéges ils ont un petit
établissement à la queue de la tranchée, où il y en a toujours quelques-uns qui se relevent tous les
jours pour y administrer le Sacrement de Pénitence. Ils ont un Supérieur, comme dans un Couvent
férmé.

\* Les appointemens de Médecin-Major de l'Armée sont de...par mois de trente jours, & de six rations

de pain.

Les appointemens du Chirurgien-Major de l'Armée sont de 390, liv. par mois de trente jours, & de six rations de pain.

Les appointemens des Aides-Majors Chirurgiens sont de 150. liv, par mois de trente jours, & de qua-

tre rations de pain.

Les appointemens des Sous-Aides-Majors Chirurgiens font de 60. liv. par mois de trente jours, & de trois rations de pain.

Les appointemens des Garçons
Tome I. T

218 MEMOIRES

Chirurgiens font de 50. liv. par mois,

les

vo êtr

me A

bli

m

qu

in

& de deux rations de pain.

Les appointemens de l'Apotiquaire-Major de l'Armée sont de 120 liv. par mois de trente jours, & de six rations de pain.

Les appointemens des Garçons Apotiquaires sont de 50 liv. par mois de trente jours, & de quatre rations

de pain.

Les appointemens du Garde-meuble de l'Hôpital font de 75. liv. par mois de trente jours, & de deux rations de pain.

Ceux des Garçons Apotiquaires apprentifs font... par mois, & de

deux rations de pain.

## REMARQUES.

J'AI dit en traitant cette matiére, presque tout ce qu'il y avoit de différentes attentions à prendre, pour bien placer les Hôpitaux, & pour leur bon gouvernement.

Je pourrois rapporter encore des exemples funestes au service du Roi, où le manque de fidélité a fait perdre une infinité d'hommes, & consommé des sommes immen-

DU M. DE FEUQUIERE. 219 fes, par les vols qui ont été faits dans les Hôpitaux. Mais ce récit ne serviroit à rien, parce qu'il suffit d'avoir fait remarquer, quelles doivent être les attentions pour le gouvernement fidéle des Hôpitaux, tant des Armées, que de ceux qui sont établis dans les Villes voifines de l'Armée, afin de prévenir les désordres, qui, dans cette derniére Guerre, sont infinis. \*

### CHAPITRE XLII.

Des Bagages.

Es Romains les nommerent impedimenta, c'est-à-dire, embarras. Ils font cependant d'une nécessité indispensable. Deux choses seulement sont à observer, leur qualité, & leur ordre dans les marches.

Pour ce qui regarde leur qualité, il faut réduire les charettes au plus petit nombre qu'il est possible, à cause des embarras qu'elles font dans les chemins : les mulets & les chevaux de bats peuvent plus aisément marcher fans interruption, &

220 MEMOIRES fans occuper les chemins.

Leur ordre dans les marches se forme suivant la manière dont l'Armée entière marche. Il faut seulement observer qu'ils ne se mèlent point, & qu'à la tête des Bagages de chaque Corps, il y ait des gens préposés & autorisés, pour faire conserver aux valets l'ordre de la Discipline, & pour les faire arriver sur le terrain, où leur Corps doit camper.

On peut ajouter ici un mot des chariots de l'Artillerie & des Vivres, dont le nombre est plus ou moins considérable, & se proportionne à la force de l'Armée, qu'ils doivent fournir de munitions de guerre & de

bouche.

La marche des chariots, autant qu'il fe peut, doit former une Colonne féparée de celle des gros bagages de l'Armée, & doit toujours être prife par le chemin le plus ferme, à cause que le poids de ces voitures creuse trop les ornières. Il faut même que ce chemin qu'on fait prendre à l'Artillerie, soit autant qu'il est possible, le plus voisin des

DU M. DE FEUQUIERE. 221 colonnes de l'Infanterie; & en général, il faut que les Colonnes des gros & menus Bagages foient couvertes dans la marche, & renfermées par les Colonnes des Troupes, afin qu'elles foient en fûreté. Le reste de ce qui garde la marche & l'ordre des Bagages se trouve dans les Ordonnances Militaires.

### CHAPITRE XLIII.

des Guides.

L'Armée ne doit jamais être dépourvûe d'un grand nombre de
Guides. Il faut pour cet effet charger de ce foin un homme d'efprit,
qui par fes conversations avec les
Guides, qui seront pris dans le pays,
en acquiére une parsaite connoissance. Il doit les entretenir séparément,
les confronter ensemble, lorsqu'il ne
conviendront pas, & tirer d'eux la
vérité par la douceur, autant qu'il
est possible; quelquesois aussi par les
menaces.

Les Guides doivent être bien nourris, & bien payés. Le Capitaine des Guides doit être pourvû d'une quantité de chevaux pour monter les dits Guides, lorsqu'on les fait fortir avec des gens à cheval. Ils doivent être gardés, principalement après qu'ils auront été interroges sur la connoissance d'un pays, dans lequel on n'a point encore pénétré, afin qu'ils ne puissent donner aucun avis des choses sur lesquelles ils auront été interrogés.

Ces Guides doivent auffi être renouvellés, à mesure qu'on pénétre
dans le pays ennemi. Chaque colonne dans sa marche doit avoir au
moins un Guide à sa tête, lequel il
faut faire garder, afin qu'il ne s'échape pas, principalement dans les marches de nuit, afin de ne point tomber dans l'embarras de ne pouyoir se

conduire.

Je tiens même que dans ce cas, il faut avoir deux Guides, & les faire garder & marcher séparement. Que fion peut croire qu'on trouvera l'Ennemi, il faut même faire lier les Guides, parce qu'il est fort naturel de croire, que la crainte du péril leur fera faire tous leurs efforts pour s'échaper.

#### CHAPITRE XLIV.

# Des Espions.

Es Espions sont de plusieurs espéces. Il s'en trouve dans les Conseils des Princes, dans les Bureaux des Ministres, parmi les Officiers des Armées, dans les Cabinets des Généraux, dans les Villes ennemies, dans le plat-pays, & même dans les Monastéres.

Les uns s'offrent d'eux-mêmes; les autres fe forment par les foins du Miniftre, du Général, ou de ceux qui font chargés des affaires en détail. Tous font portés par l'avidité du gain. C'est au Prince & à fes Miniftres à corrompre le Confeil de fon Ennemi. C'est au Général, & à ceux qui concourent avec lui au bien des affaires, à corrompre, ou à former les autres.

En général, il faut toujours tiret des infructions des Espions, & ne jamais s'ouvrir à eux. Il faut pour un même sujet, en employer plusieurs qui ne se connoissent point,

ne communiquer avec eux qu'en secret, les entretenir souvent de choses sur lesquelles on ne se soucie point d'être éclairci, les faire parler beaucoup, & leur dire peu de choses, afin de connoître leur caractére d'esprit, & leur portée ; les faire espionner eux-mêmes, après que l'on se sera séparé d'eux, pour scavoir s'ils ne sont point doubles, ce qui arrive fort souvent. Et lorsque sur le rapport séparé de plusieurs, . on croira être certain qu'ils ont dit vrai, il faut encore les faire garder féparément; & si c'est pour exécuter une entreprise, il faut les y mener tous féparés, les questionner souvent, & voirs'ils se rapportent dans les faits.

Il y a encore une troisième forte d'Espions, ou au moins des gens de qui on tire des connoissances certaines, par les conversations qu'on a avec eux. Ce sont les gens du pays, que leurs affaires particulières attirent dans le Camp, ou dans les Villes, & les prisonniers.

Les premiers ne doivent jamais être questionnés. Il faut les entretenir, DU M. DE FEUQUIERE. 225 nir, ou les faire entretenir par des gens d'esprit, qui sans affecter de curiosité, les font assez parler sur des sujets différens, pour tirer d'eux des connoissances des choses qu'on veut

fçavoir. Les Prisonniers, suivant leurs caractéres, peuvent être questionnées un peu plus, ou un peu moins durement, mais cependant toujours séparés les uns des autres, & toujours conduits à la connoissance de ce qu'on veut sçavoir, par de longs détours de conversation, afin qu'ils ne prennent point garde eux-mêmes à ce qu'ils ont dit, & qu'après être renvoyés, ils ne puissent mettre leur Général fur les voyes, au fujet des intentions que l'on peut avoir, parce qu'en ce cas, le Général ne manquera pas de lâcher des Espions doubles, ou des transfuges pour donner des notions différentes sur ce qu'on a voulu pénétrer, & faire ainsi prendre de fausses mesures.

Il y a des pays, où les Espions qu'on peut avoir dans les Monastéres sont les meilleurs, & les plus sûrs. Le gouvernement des con-

Tome I. V

MEMOIRES

sciences est un empire secret, qui n'est pénétré de personne, & qui pénetre tout. L'emploi de ces soites d'Espions est infaillible, ou dans une Place occupée par un Prince d'une différente Religion, ou dans un Etat, dans le changement d'une domination. On se sert même des femmes, ou pour en introduire dans une Ville, ou pour éprouver un Camp, ou pour porter des lettres, parce qu'elles sont moins soupçonnées que les hommes.

Il est inutile d'entrer ici dans le détail de tous les différens usages des Espions. Il suffit de dire qu'un Prince un Ministre, & un Général ne peuvent trop précisément sçavoir ce qui se passe dans les Etats & Armées amies, ou ennemies; & qu'ainsi on ne sçauroit avoir trop d'Espions de toutes fortes d'espèces, & pour toutes fortes d'usages.

Fin du premier Volume.









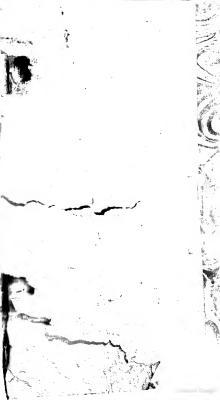





